

BIBL. NAZ.
VITT. EMANUELE III

1111

B

48





# L'ODYSSE'E. D'HOMERE,

TRADUITE EN FRANÇOIS,

AVEC

DES REMARQUES.

Par MADAME DACIER.



A P A R I S, Aux Dêpens de RIGAUD, Directeur de l'Imprimerie Royale.

M. DCCXVI.

Avec Privilege by Rop.

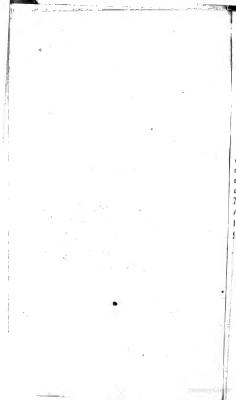

### Argument du Livre VIII.

A Leinoüs assemble le conseil des Pheadeins sur le port prés des vaisseurs pour déliberer sur la demande de l'estranger qui est arrivé chez luy. On équipe un vaisseau pour son départ, & les principaux des Pheaciens sont invitez à un festin dans le Palais; ils joient ensuite au palet avec Ulysse, & on sait venir le chantre Demodocus, qui chante les amours de Mars & de Venus, & ensuite l'histoire du cheval de bois qui su introduit dans la ville de Troye. Ac er cecit, Ulysse sond en larmes ; Alcinoüs, qui s'en apperçoit, huy demande le sujet de ses larmes, & le prie de luy dire qui il est, & d'où il est.





# L'ODYSSÉE D'HOMERE.

## LIVRE VIII.

AURORE avoit à peine annoncé le jour, que le Roy Alcinous se leva. Ulysse ne fut pas moins diligent. Le Roy le mena au lieu où il avoit convoqué l'assemblée pour le Conseil, & c'estoit sur le port devant les vaisseaux.

A mesure que les Pheaciens arrivoient, ils se plaçoient sur des pierres polies. La Déesse Minerve, qui vouloit asseurer un heureux retour à Ulysse, ayant pris la figure Tome II. A

E'E

d'un heraut d'Alcinous, estoit allée par toute la ville avant le jour, & avoit exhorté en ces termes tous les principaux des Pheaciens qu'el-

» le avoit rencontrez : Princes &

» Chefs des peuples qui habitent cette

» isle, rendez-vous promptement au

» Conseil pour entendre les deman-» des d'un estranger, qui aprés avoir

» erré long-temps sur la vaste mer,

» est arrivé au Palais d'Alcinous, &

» qu'on prendroit pour un des Im-» mortels.

Par ces paroles elle inspira de la curiolité à tous ces Princes. L'afsemblée fut bientost formée & tous les sieges remplis. On regardoit avec admiration le prudent fils de Laërte. Aussi la Deesse Minerve luy avoit inspiré une grace toute divine, elle le faisoit paroistre plus grand & plus fort, afin que par cette taille avantageuse & par cet air de majesté il attirast l'estime & l'affection des Pheaciens, & qu'il se tiral

D'HOMERE. Livre VIII.

avec avantage de tous les combats que ces Princes devoient proposer

pour esprouver ses forces.

Lorsque tout le monde fut placé, Alcinous prit la parole, & dit: « Princes & Chefs des Pheaciens, ef- « coutez ce que j'ay à vous proposer. « Je ne connois point cet estranger, « qui aprés avoir perdu sa route sur « la mer, est arrivé dans mon Palais. « Je ne sçay d'où il vient, si c'est des « contrées du couchant ou des climats de l'aurore : mais il nous prie « de luy fournir promptement les « moyens de retourner dans sa patite. « Ne nous démentons point en cette « occasion. Jamais estranger, qui est « abordé dans nostre isle, n'a deman- « dé mutilement les secours dont il « a eu besoin. Ordonnons donc lans « differer qu'on mette en mer un « vaisseau tout neuf, le meilleur qui « soit dans nos ports, & choississons « cinquante-deux rameurs des plus « habiles; qu'ils préparent les rames, «

» & quand tout sera prest, qu'ils » viennent manger chez moy, pour » se disposer à partir, on leur four-» nira tout ce qui est necessaire. Et » pour vous, Princes, rendez-vous » tous dans mon Palais, vous m'ai-» derez à faire les honneurs à mon » hoste. Qu'aucun ne manque de » s'y trouver, & qu'on fasse venir le » chantre Demodocus, à qui Dieu a » donné l'art de chanter, & qui par a fes chants divins charme tous ceux » qui l'entendent.

En finissant ces mots il se leve & marche le premier. Les Princes le suivent, & un heraut va avertir le chantre Demodocus. On choisit cinquante-deux rameurs qui se rendent aussi-tost sur le rivage, mettent en mer le meilleur vaisseau, dressent le mast, attachent les voiles & placent les avirons. Quand le vaisseau sut prest à partir, ils se rendirent tous au Palais d'Alcinoüs. Les portiques, les cours, les D'HOMERE. Livre VIII. 5 fales furent bientost remplies. Le Roy leur fit donner douze moutons, huit cochons engraissez & deux bœufs. Ils les dépouillement & les préparement, & se mirent à table.

Le heraut amene cependant le chantre divin, que les Muses avoient comblé de leurs faveurs : mais à ces faveurs elles avoient messé beaucoup d'amertume, car elles l'avoient privé de la vûë en luy donnant l'art de chanter. Le heraut Pontonoüs le place au milieu des conviez sur un siege tout parsemé de clouds d'argent, qu'il appuye contre une colomne à laquelle il pend sa lyre, en l'avertissant de l'endroit où il l'a mise, asin qu'il la puisse prendre quand il en aura besoin. Il met devant luy une petite table sur laquelle on sert des viandes, une coupe & du vin. On fait bonne chere, & le repas estant fini, la Muse inspire à Demodocus

A iij

#### 6 L'ODYSSE'E

de chanter les avantures des heros. Il commença par un chant fort connu, & dont la réputation avoit volé jusqu'aux cieux; il contenoit la celebre dispute qu'Ulysse & Achille avoient eûë devant les remparts de Troye au milieu du festin d'un facrifice, & dans laquelle ils en estoient venus aux grosses paroles, ce qui avoit fait un tres grand plaisir à Agamemnon; car ce Prince voyoit avec une extrefme joye les premiers des Grecs disputer ensemble, parce que c'estoit là l'accomplissement d'un oracle qu'il avoit receu autrefois à Pytho, où il estoit allé consulter Apollon, lorsqu'un long enchaisnement de malheurs commençoit desja à menacer les Troyens & les Grecs par les decrets de Jupiter. Ce chant estoit si admirable & si divin qu'il charma tout le monde. Ulysse, qui fondoit en larmes, eut toujours la teste couverte de son manteau pour

D'HOMERE. Livre VIII. 7 cacher fon vifage, car il avoit quelque sorte de honte que les Pheaciens le vissent pleurer. Toutes les fois que Demodocus cessoit de chanter, Ulysse essuyoit ses larmes & rabaissoit son manteau, & prenant une coupé il faisoit des libations aux Dieux. Mais dés que les Princes le pressoient de réprendre sa lyre & qu'il recommençoit à chanter, Ulysse recommençoit aussi à répandre des larmes & à les cacher. Aucun des Princes, qui eftoient à table, ne s'en apperçeut, Alcinous seul, qui estoit assis prés de luy, vit ses pleurs & entendit ses profonds soupirs; aussi-tost élevant la voix, il dit : Princes & Chefs a des Pheaciens, je croy que le repas « est fini, & que nous avons entendu « assez de musique, qui est pourtant « le plus doux accompagnement des « festins; fortons donc de table, & « allons nous exercer à toutes fortes « de combats, afin que quand cet el- « A iiii

» tranger sera de retour dans sa pa-» trie, il puisse dire à ses amis com-

» bien nous fommes au dessus de » tous les autres hommes aux com-

» bats du Ceste & de la Lutte, à

» courir & à sauter.

II se leve en mesme temps; les Princes le suivent, & le heraut ayant pendu à la colomne la lyre, il prend Demodocus par la main, le conduit hors de la sale du session, & le mene par le mesme chemin que tenoient tous les autres pour aller voir & admirer les combats.

Quand ils arriverent au lieu de l'assemblée, ils y trouverent une foule innombrable de peuple qui s'y estoit desja rendu; plusieurs jeunes gens des mieux faits & des plus dispos se presenterent pour combattre, Acronée, Ocyale, Elatrée, Nautes, Prumnes, Anchiale fils du charpentier Polynée, Eretmes, Pontes, Prores, Thoon, Anabesinée, Amphiale semblable

D'HOMERE. Livre VIII. 9 à l'homicide Mars, & Naubolides qui par sa grande taille & par sa bonne mine estoit au dessus de tous les Pheaciens aprés le Prince Laodamas. Trois fils d'Alcinous se presenterent aussi, Laodamas, Alius & le divin Clytonée. Voilà tous ceux qui se leverent pour le combat de la Course. On leur marqua donc la carriere. Ils partent tous en mesme temps & excitent des tourbillons de poussiere qui les dérobent aux yeux des speclateurs. Mais Clitonée surpassa tous scs concurrents, & les laissa tous aussi loin derriere luy que de fortes mules, traçant des fillons dans un champ, laissent derriere elles des bœufs pefants & tardifs.

Après la Course ils s'attacherent au penible combat de la Lutte. Et Euryale sut vainqueur. Amphiale sit admirer à ses rivaux mesmes sa legereté à sauter. Elatrée remporta le prix du Disque, & le brave Lao10 L'ODYSSÉ'E damas fils d'Alcinoüs fut victoricux au combat du Ceste.

rieux au combat du Ceste. Cette jeunesse s'estant assez divertie à tous ces combats, le Prince Laodamas prit la parole, & dit: Mes amis, demandons à cet estran-» ger s'il n'a point appris à s'exercer » à quelque combat, car il est tres » bien fait & d'une taille tres propre à » fournir à toutes fortes d'exercices. » Quelles jambes! quelles espaules! » quels bras! Il est mesme encore » jeune. Mais peut-estre est-il affoi-» bli par les grandes fatigues qu'il a » fouffertes, car je ne croy pas qu'il » y ait rien de plus terrible que la » mer, & de plus propre à espuiser » & anéantir l'homme le plus ro-

» buste.

» Vous avez raison, Laodamas,

» répond Euryale, & vous nous re-

» montrez fort bien nostre devoir.

» Allez donc, provoquez vous-mes-

» me vostre hoste.

A ces mots le brave fils d'Alci-

D'HOMERE, Livre VIII. 18 noüs s'avançant au milieu de l'affemblée, dit à Ulysse : Genercux « estranger, venez faire preuve de « vostre force & de vostre adresse, « car il y a de l'apparence que vous « avez appris tous les exercices, & « que vous estes tres adroit à toutes « fortes de combats, & il #y a point « de plus grande gloire pour un hom- « me, que de paroistre avec esclat « aux combats de la Course & de la « Lutte. Venez donc, entrez en lice « avec nous, & bannissez de vostre « esprit tout ces noirs chagrins qui « vous devorent; vostre départ ne « fera pas long-temps differé ; le vaif- « feau qui doit vous porter n'attend « qu'un vent favorable & vos ra- « meurs font tous prefts.

Alors Ulysse prenant la parole, répond: Laodamas, pourquoy me « provoquez-vous en me piquant & « en aiguillonant mon courage! Mes « chagrins me tiennent plus au cœur « que les combats. Jusqu'icy j'ay «

A vj

#### L'ODYSSE'E

» essuyé des peines extresmes & sou-» tenu des travaux infinis; presen-» tement je ne parois dans cette af-» semblée que pour obtenir du Roy » & de tout le peuple les moyens » de m'en retourner au plustost dans

» ma patrie. Le fougueux Euryale ne gardant plus de mesures, s'emporta » jusqu'aux invectives, & dit : Es-» tranger, je ne vous ay jamais pris » pour un homme qui ait esté dressé à » tous les combats qu'on voit establis » parmi les peuples les plus celebres, » vous ressemblez bien mieux à quel-» que patron de navire, qui passe sa » vie à courir les mers pour trafiquer, » ou pour piller; ou mesme à quel-» que escrivain de vaisscau qui tient » registre des provisions & des pri-» ses; vous n'avez nullement l'air » d'un guerrier.

Ulysse le regardant avec des yeux pleins de colere, luy dit :

» Jeune homme, vous ne parlez pas

D'HOMERE. Livre VIII. 13 bien, & vous avez tout l'air d'un « écervelé. Certainement les Dieux « ne donnent pas à tous les hommes « toutes leurs faveurs ensemble, & le « mesme homme n'a pas toujours en « partage la bonne mine, le bon ef- « prit & l'art de bien parler. L'un est « mal fait & de mauvaise mine; mais « Dieu répare ce défaut, en luy don- « nant l'éloquence comme une cou- « ronne qui le fait regarder avec ad- « miration. Il parle avec retenuë, il « ne hazarde rien qui l'expose au re- « pentir, & toutes ses paroles sont « pleines de douceur & de modestie; « il est l'oracle des assemblées, & « quand il marche dans la ville, on « le regarde comme un Dieu. Un « autre a une figure si agreable qu'on « le prendroit pour un des Immor- « tels; mais les graces n'accompa- « gnent pas tous ses discours. Il ne « faut que vous voir; vous estes par- « faitement bien fait; à peine les « Dieux mesmes pourroient-ils ad- «

L'ODYSSE'E

» jouter à cette bonne mine, mais » vous manquez de fens. Vos paro-» les estourdies ont excité ma colere. » Je ne suis pas si novice dans les » combats que vous pensez. Pendant » que j'ay esté dans la fleur de la jeu-» nesse, & que mes forces ont esté » entieres, j'ay toujours paru parmi » les premiers. Presentement je suis » accablé de malheurs & de miseres. » Carj'ay passé par de grandes espreu-» ves, & souffert bien des maux & » bien des peines dans les diverses » guerres où je me suis trouvé, & » dans mes voyages fur mer. Cepen-» dant quelque affoibli que je sois » par tant de travaux & de fatigues, » je ne laisseray pas d'entrer dans les » combats que vous me proposez. » Vos paroles m'ont piqué julqu'au » vif, & ont reveillé mon courage.

Il dit, & s'avançant brusquement sans quitter son manteau, il prend un disque plus grand, plus espais & beaucoup plus pesant que-

D'HOMERE. Livre VIII. 15 celuy dont les Pheaciens se servoient. Et aprés luy avoir fait faire deux ou trois tours avec le bras, il le pousse avec tant de force, que la pierre fendant rapidement les airs, rend un sifflement horrible. Les Pheaciens, ces excellents hommes de mer, ces grands rameurs estonnez & effrayez de cette rapidité, se baissent jusqu'à terre. Le disque poussé par un bras si robufte, passe de beaucoup les marques de ses rivaux. Minerve, sous la sigure d'un homme, met la marque du disque d'Ulysse, & luy adressant la parole, elle luy dit : Estranger, « un aveugle mesme distingueroit à a tastons vostre marque de celle de « tous les autres, car elle n'est point . messée ni confonduë avec les leurs, « mais elle est bien au de-là. Ayez « bonne esperance du succés de ce « combat, aucun des Pheaciers n'ira « jusques-là, bien-loin de vous sur- « paffer.

#### 16 L'ODYSSE'E

La Déesse parlaainsi. Ulysse sentit une joye secrete de voir dans l'affemblée un homme qui le favorisoit. Et encouragé par ce secours, » il dit avec plus de hardiesse, Jeunes » gens, atteignez ce but, si vous pou-» vez; tout à l'heure, je vais pousser » un autre disque beaucoup plus loin » que le premier. Et pour ce qui est » des autres combats, que celuy qui » se sentira assez de courage, vienne » s'esprouver contre moy, puisque » vous m'avez offensé. Au Ceste, à » la Lutte, à la Course, je ne cede » à aucun des Pheaciens qu'au seul » Laodamas, car il m'a receu dans » fon Palais. Qui est-ce qui voudroit » combattre contre un Prince dont » il auroit receu des faveurs fi gran-» des ! Il n'y a qu'un homme de » néant & un insensé qui puisse def-» fier au combat son hoste dans un » païs estranger; ce seroit connois-\* tre bien mal ses interests. Mais de » tous les Pheaciens, je n'en refuse

D'HOMERE. Livre VIII. 17 ni n'en méprise aucun. Me voilà . prest d'entrer en lice contre tous « ceux qui se presenteront. Je puis « dire que je ne suis pas tout à fait « mal adroit à toutes sortes de com- « bats. Je scay assez bien manier l'arc, « & je me vante de frapper au milieu « d'un nombre d'ennemis celuy que « je choisiray, quoyque tous ses com- .« pagnons qui l'environnent ayent « l'arc tendu & prest à tirer sur moy. « Philoctete estoit le seul qui me sur- « passoit quand nous nous exercions w fous les remparts de Troye. Mais . de tous les autres hommes, qui sont « aujourd'huy fur la terre, & qui se a nourrissent des dons de Cerés, il a n'y en a point sur lesquels je ne « remporte le prix. Car je ne vou- « drois pas m'égaler aux heros qui « ont esté avant nous, à Hercule & « à Eurytus d'Oechalie, qui sur l'a- « dresse à tirer de l'arc, osoient entrer « en lice mesme contre les Dieux. « Voilà pourquoy le grand Eurytus & ne parvint pas à une grande vieillesse, il mourut jeune, car Apollon
irrité de ce qu'il avoit eu l'audace
de le desser, luy osta la vie. Je
lance la pique comme un autre
lance le javelot. Il n'y a que la
course où je craindrois que quelqu'un des Pheaciens ne me vainquist. Car je suis bien affoibli par
toutes les fatigues & par la faim
mesme que j'ay sousserts sur la
mer, mon vaisseau ayant esté brisé
après une surieuse tempeste, & les
vivres m'ayant manqué, ce qui m'a
causé une foiblesse dont je ne suis
pas encore revenu.

Aprés qu'il eust cessé de parler, un profond silence regna parmi ces Princes. Alcinous seul prenant la » parole, luy répondit: Estranger, » tout ce que vous venez de dire » nous est tres agreable, & nous » voyons avec plaisir que vous vou-» lez bien faire preuve de vostre for-» ce & de vostre adresse, piqué des

D'HOMERE. Livre VIII. 19 reproches qu'Euryale a ofé vous « faire au milieu de nous. Il est cer- « tain qu'il n'y a point d'homme, « pour peu qu'il ait de prudence & « de sens, qui ne rende justice à vos- « tre merite. Mais escoutez-moy, je « vous prie, afin que quand vous « ferez de retour chez vous & que a vous serez à table avec vostre fem- e me & vos enfants, vous puissiez a raconter aux heros qui vous feront . la cour, l'heureuse vie que nous « menons, & les exercices dont Jupiter veut bien que nous la parta- « gions sans discontinuation depuis a nos premiers peres. Nous ne fom- « mes bons aux combats ni du Ceste « ni de la Lutte; nostre fort est la « Course & l'art de conduire des « vaisseaux : nos divertissements de « tous les jours ce sont les festins, la « musique & la danse; nous aimons « la magnificence en habits, les bains « chauds & la galanterie. Allons donc « que nos plus excellents danseurs « 20

» viennent tout presentement saire » voir seur adresse, afin que cet illus-» tre estranger puisse dire à ses amis » combien les Pheaciens sont au des-» ses dans la Cour-» se, à sa danse & dans la mussque, » aussi-bien que dans l'art de condui-» re des vaisseaux. Que quesqu'un » aille promptement prendre la lyre » qui est dans mon Palais & qu'il » l'apporte à Demodocus.

Ainsi parla le divin Alcinous, & un heraut partit pour aller chercher la lyre dans le Palais; & neuf juges choisis par le peuple, pour regler & préparer tout ce qui estoit necessaire pour les jeux, se levent en mesme temps. Ils applanissent d'abord le lieu où l'on devoit danfer, & marquent un assez grand

espace libre.

Cependant le heraut apporte la lyre à Demodocus qui s'avance au milieu, & les jeunes gens, qui devoient danser, se rangent autour de

D'HOMERE. Livre VIII. 28 luy, & commencent leur danse avec une legereté merveilleuse. Ulyffe regardoit attentivement les vifs & brillants mouvements de leurs pieds & la justesse de leurs cadences, & ne pouvoit se lasser de les admirer. Le chantre chantoit fur sa lyre les amours de Mars & de Venus : comment ce Dieu avoit eu pour la premiere fois les faveurs de cette Déesse dans l'appartement mesme de Vulcain, & comment il l'avoit comblée de presents pour soüiller la couche de son mary. Le Soleil qui les vit, en alla d'abord avertir ce Dieu, qui apprenant cette fascheuse nouvelle, entre d'abord dans sa forge, l'esprit plein de grands desseins de vengeance ; il met son énorme enclume sur son pied, & commence à forger des liens indissolubles pour arrester les coupables. Quand il eut trouvé ces liens en estat de servir son ressentiment, il alla dans la chambre où 2.2

estoit són lit, que l'on avoit deshonnoré. Il estendit ces siens en bas tout autour & en haut, il en couvrit le dedans du ciel du lit & des pantes, & les disposa de maniere, que par un secret merveilleux ils devoient envelopper ces deux amants dés qu'ils seroient couchez. C'estoient comme des toiles d'araignée, mais d'une si grande finesse, qu'ils ne pouvoient estre apperceûs d'aucun homme, non pas mesme d'un Dieu, tant ils estoient imperceptibles, & se déroboient aux yeux les plus sins.

Quand ce piege secret sut bien dresse, il sit semblant de partir pour Lemnos, qu'il aime plus que toutes les autres terres qui luy sont consacrées. Son départ n'eschappa pas au Diéu Mars, que son amour tenoit sort éveillé. Il ne le vit pas plussos parti, qu'il se rendit chez ce Dieu, dans l'impatience de revoir sa belle Cytherée. Elle ne vos

D'HOMERE. Livre VIII. 23 noit que d'arriver du Palais de Jupiter son pere, & elle s'choit assis toute brillante de beauté. Le Dieu de la guerre entre dans sa chambre, suy pread la main, & suy parle en ces termes: Belle Déesse, prositons d'un temps si favorable, les moments sont précieux aux amants, « Vuleain n'est point icy, il vient de « partir pour Lemnos, & il est allé « voir ses Sintiens au langage bare. « bare.

Il dit, & Venus se laissa persuader. Ils ne furent pas plustot couchez, que les liens de l'industrieux
Vulcain se répandirent sur eux &
les envelopperent de maniere, qu'ils
ne pouvoient ni se dégager ni se
remüer. Alors ils connurent qu'il en
ne leur estoit pas possible d'éviter
d'estre surpris. Vulcain de retour
de ce voyage, qu'il n'avoit pas
achevé, entre dans ce moment, car
le Soleil, qui estoit en sentinelle
pour luy, l'avertit du succés de ses

pieges. Il s'avance sur le seuil de la porte; à cette vûë il est saisi de fureur, & se met à crier avec tant de force, qu'il est entendu de tous les Dieux de l'Olympe. Pere Jupiter, » s'escria-t-il, & vous, Dieux im-» mortels, accourez tous pour voir » des choses tres infames, & qu'on » ne peut supporter. La fille de Ju-» piter, Venus me méprise parce que » je fuis boiteux, & elle est amoureu-» se de Mars, de ce Dieu pernicieux » qui devroit estre l'horreur des Dieux & des hommes. Elle l'aime » parce qu'il est beau & bien fait & » que je suis incommodé. Mais est-» ce moy qui suis cause de mon mal-» heur, ne sont-ce pas ceux qui » m'ont donné la naissance! hé pour-» quoy me la donnoient-ils! Venez, venez voir comme ils dorment » tranquillement dans ma couche, » enyvrez d'amour. Quel spectacle » pour un mary! Mais quelqu'amoue reux qu'ils puissent estre, je suis feur

D'HOMERE. Livre VIII. 25 feur que bientost ils voudroient « bien n'estre pas si unis, & qu'ils « maudiront l'heure de ces rendez- « vous, car ces liens, que j'ay ima- « ginez, vont les retenir jusqu'à ce que le Pere de cette débauchée « m'ait rendu la dot & tous les presents que je luy ay faits pour elle. « Sa fille est affeurément fort belle, « mais ses mœurs deshonnorent sa « beauté.

A ces cris tous les Dieux se rendent dans son appartement. Neptune qui esbransle la terre, Mercure si utile aux hommes, & Apollon dont les traits sont inévitables, y rendirent comme les autres. Les Déesses par pudeur & par bienféance domeurerent dans leur Palais. Les Dieux estant arrivez, s'arresterent sur le seül de la porte, & se mirent à rire de tout leur cœur en voyant l'artisse de Vulcain. Et l'on entendoit qu'ils se disoient les uns aux autres, Les mauvaises accentre.

#### 26 L'ODYSSÉE

tions ne prosperent pas, le pesant a surpris le leger. Car nous voyons que Vulcain, qui marche pesamment & lentement parce qu'il est boiteux, a attrapé Mars qui est le plus leger & le plus viste de tous les Immortels. L'art a suppléé à la nature. Mars ne peut s'empescher de payer la rançon que doivent les adulteres pris sur le fait.

adulteres pris sur le fait.

Voilà ce qu'ils se disoient les uns aux autres. Mais Apollon adressant la parole à Mercure, luy dit: Fils de Jupiter, Mercure, qui portez les ordres des Dieux, & qui faites de si utiles presents aux hommes, ne voudriez-vous pas bien pris dans ces pieges avec la belle Venus.'

Le Messager des Immortels luy répondit: Apollon, je m'estimerois tres heureux d'avoir une pareille avanture, ces liens dussent-ils encore estre plus forts, & dussiezD'HOMERE. Livre VIII. 27

vous tous, tant que vous estes de Dieux & de Déesses dans l'Olympe, estre spectateurs de ma captivité; les faveurs de la belle Venus «
me consoleroient de vos brocards «
& de toutes vos railleries. «

Il dit, & le ris des Immortels recommença. Neptune fut le seul qui ne rit point, mais prenant son serieux, il prioit instamment Vulcain de délier Mars. Déliez ce e Dieu, luy disoit-il, je vous prie, e é je vous réponds, devant tous les e Dieux qui m'entendent, qu'il vous a payera tout ce qui sera jugé juste e & raisonnable.

Vulcain luy répond, Neptune « n'exigez point cela de moy; c'est « une méchante affaire que de se ren- « dre caution pour les méchants. « D'ailleurs comment pourrois-je « vous retenir dans mes liens au mi- « lieu de tous les Dieux, si Mars en « liberté emportoit ma dette! «

N'ayez point cette crainte, re- «

• partit Neptune, si Mars délivré de • ses liens s'enfuit sans vous satisfaire,

» je vous asseure que je vous satis-

» feray:

Dela estant, reprit Vulcain, je ne puis ni ne dois rien refuser à

» vos prieres.

En mesme temps il délie ces merveilleux liens. Les captifs ne se sentent pas plustost libres, qu'ils se levent & s'envolent, Mars prend le chemin de Thrace, & la Mere des jeux & des ris celuy de Cypre, & se rend à Paphos où elle a un temple & un autel, où les parsums exhalent continuellement une sumée odoriferante.

Dés qu'elle y cst arrivée, les Graces la deshabillent, la baignent, la parfument d'une essence immortelle qui est reservée pour les Dieux, & l'habillent d'une robe charmante, qui releve sa beauté & qu'on ne peut voir sans admira-

tion.

D'HOMERE. Livre VIII. 29

Voilà quelle estoit la chanson que chantoit. Demodocus. Ulysse l'entendoit avec un merveilleux plaisir, & tous les Pheaciens estoient charmez. Alcinoüs appelle ses deux sils Halius & Laodamas, & voyant que personne ne vouloit leur disputer le prix de la danse, il leur ordonne de danser sculs. Ces deux Princes, pour montrer leur adresse, prennent un balon rouge que Polybe leur avoit fait. L'un d'eux se pliant & se renversant en arriere, le pousse jusqu'aux nuës; & l'autre s'essançant en l'air avec une admirable agilité, le reçoit & le repousse avant qu'il tombe à leurs pieds. Aprés qu'ils se furent assezexercez à le pousser & le repousser plusieurs fois, ils finirent cette danse haute & en commencerent une basse. Ils firent plusieurs tours & retours avec une justesse merveilleuse. Tous les autres jeunes gens, qui estoient debout tout autour,

B iii

battoient des mains, & tout retentissoit du bruit des acclamations &

des louanges.

Alors Ulysse dit à Alcinous,

Grand Prince, qui par vostre bon
ne mine essacez tout ce que je voy

icy, vous m'aviez bien promis que

vous me feriez voir les plus habiles

danseurs qui soient sur la terre.

Vous m'avez tenu parole, & je ne

puis vous exprimer toute mon ad
miration.

puis vous exprimer toute mon admiration.

Ce discours fut tres agréable à Alcinous, qui prenant aussi-tost la parole, dit: Princes & Chess des Pheaciens, escoutez-moy. Cet estranger me paroist homme sage & d'une rare prudence; faisons-luy, selon la coutume, un present, mais un present qui soit proportionné à son merite. Vous estes icy douze Princes qui gouvernez sous moy, & qui rendez la justice au peuple; portons icy chacun un manteau, une tunique & un talent d'or, assa

D'HOMERE. Livre VIII. 32
que cet estranger les recevant de nostre main, se mette à table ce soir « avec plus de joye. J'ordonne aussi « qu'Euryale l'appaise par ses sou- « missions & par ses presents, parce « qu'il ne luy a pas parlé avec le respect qu'il luy devoit, & qu'il l'a « offensé contre toute sorte de jus- etice.

verent son discours, & envoyerent chacun leur heraut pour apporter les presents. En mesme temps Euryale dit à Alcinous: Grand Roy, e je seray à cet estranger la satisfaction que vous m'ordonnez, & je e luy donneray une belle espée d'un a acier tres sin, dont la poignée est d'argent, & le sourreau de la plus de belle ivoyre qu'on ait jamais tra- vaillée; je suis seur qu'il ne la trou- « vera pas indigne de luy.

En finissant ces mots, il presente cette espée à Ulysse; & luy dit:
Genereux estranger, si je vous ay «

B iiij

a dit quelque parole trop dure, fouffrez que les vents l'emportent, ayez
la bonté de l'oublier; & je prie les
Dieux qu'ils vous faffent la grace
de revoir vostre femme & vostre
patrie, & qu'ils finissent les maux
que vous foussfrez depuis longtemps, essoigné de vos amis & de
vostre famille.

\* temps, esloigné de vos amis & de

vostre famille.

Mon cher Euryale, repart Ulysfe, puissez-vous n'avoir jamais que
des sujets de joye, & que les Dieux

vous comblent de prosperitez &
fassent que vous n'ayez jamais besoin de cette espée dont vous me
faites present, aprés m'avoir appaisé par vos paroles pleines de
douceur & de politesse. En achevant ces mots, il met à son costé
cette riche espée.

Comme le foleil estoit prés de se coucher, les magnifiques presents arrivent, & les herauts les portent au Palais d'Alcinous, où les fils du Roy les prennent cuxD'HOMERE. Livre VIII. 33 mesmes des mains des herauts & les portent chez la Reyne leur mere. Le Roy marchoit à leur teste.

Dés qu'ils furent arrivez dans l'appartement de la Reyne, ils s'affirent, & Alcinous dit à Areté: Ma femme, faites apporter icy le « plus beau coffre que vous ayez, « aprés y avoir mis un riche man- « teau & une belle tunique, & or- « donnez à vos femmes d'aller tout « à l'heure faire chauffer de l'eau : « nostre hoste, aprés s'estre baigné « & aprés avoir vû ces presents bien « rangez dans ce coffre, en soupera « plus gavement & goustera mieux « le plaisir de la musique. Je luy « donneray ma belle coupe d'or, afin « que quand il sera de retour chez « Iuy, il s'en serve à faire des liba- « tions à Jupiter & aux autres Dieux « en se souvenant toujours de moy. .

La Reyne en melme temps donne ordre à les femmes d'aller promptement faire chauffer un bain. L'ODYSSE'E

Elles obeiffent, & mettent fur le feu un grand vaisseau d'airain, elles le remplissent d'eau & elles mettent dessous beaucoup de bois; dans un moment le vaisseau est environné de flammes & l'eau com-

mence à fremir. Cependant Areté ayant fait tirer de son cabinet son plus beau coffre, le presente à Ulysse, & devant luy elle y met l'or, les manteaux & les tuniques dont les Pheaciens luy avoient fait present, & elle y adioute un beau manteau & une tunique magnifique. Quand elle eut \* tout bien rangé, elle luy dit : Ef-» tranger, voyez ce coffre, il ferme , fort bien, vous n'avez qu'à y faire, » vostre nœud, de peur que dans » vostre voyage quelqu'un ne vous » vole pendant que vous dormirez » tranquillement dans vostre vaif-. feau.

. Le divin Ulysse n'eut pas plustost entendu la Reyne parler ainsi ,

p'Homere. Livre VIII. 35 qu'il jetta les yeux sur ces riches presents, les enferma & les scella du nœud merveilleux dont l'ingenieuse Circé suy avoit donné le secret. Dans le moment la maistresse de l'office le presse de s'aller mettre au bain. Ils vont dans la chambre des bains. Ulysse est ravi de voir des bains chauds, car depuis qu'il avoit quitté le Palais de la belle Calypso, il n'avoit pas eu la commodité d'en user. Mais alors il avoit tout à souhait comme un Dieu.

Quand il fut baigné & parfumé, & que les femmes luy eurent mis des habits magnifiques, il fortit de la chambre des bains & alla

à la sale du festin.

La Princesse Nausicaa, dont la beauté estoit égale à celles des Déesses, estoit à l'entrée de la sale. Dés qu'elle vit Ulysse elle sut frappée d'admiration, & luy adressant la parole, elle luy dit : Estranger, « je vous souhaite toute sorte de »

B vj

# 36 L'ODYSSE'E

bonheur, mais quand vous serez de retour dans vostre patrie, ne m'oubliez pas; souvenez-vous que

c'est à moy que vous avez l'obligation de la vie.

Le sage Ulysse luy répond, Belle
Princesse, fille du magnanime Alcinoüs, que le mary de la venerable Junon, le grand Jupiter, me conduise seulement dans ma patrie & me fasse la grace de revoir ma femme & mes amis, je vous promets que tous les jours je vous adresseray mes vœux comme à une Déesse, car je ne tiens la vie que de vous.

Aprés avoir parlé de la forte, il s'affied prés du Roy. Cependant on fait les portions pour le festin, & on mesle le vin dans les urnes. Un heraut s'avance, conduisant par la main le divin chantre Demodocus, il le place au milieu de la table & l'appuye contre une colomne. A-stors Ulysse s'adressant au heraut &

D'HOMERE. Livre VIII. 37 luy mettant entre les mains la meil- « leure partie du dos d'un cochon « qu'on luy avoit fervi, il luy dit: « Heraut, prenez cette partie de la « donnez-là de ma part à Demodo- « cus, l'asseurant que quelque afsligé « que je sois, je l'admire & je l'honore « parsaitement; les chantres comme « fuy doivent estre honnorez & resevente de tous les hommes, parce « que c'est la Muse elle-messeme qui leur a appris leurs chansons, & « qu'elle les aime & les favorise.

 8 L'ODYSSE'E

ont enseigné, ou plustost c'eft » Apollon luy-mesme; vous chan-» tez avec une fuite qui marque une » connoissance profonde, les mal-» heurs des Grecs, tout ce qu'ils ont » fait & fouffert, & tous les travaux » qu'ils ont essuyez, comme si vous aviez esté present, ou que vous » l'eussiez appris d'eux-mesmes. Mais » continuez, je vous prie, & chantez-» nous le stratagesme du cheval de » bois qu'Epée construisit par le se-» cours de Minerve, & qu'Ulysse par un artifice affez heureux fit » entrer dans la citadelle, aprés l'a-» voir rempli de guerriers qui facca-» gerent Troye. Si vous me chantez » bien en détail toute cette avanture, » je rendray temoignage à tous les » hommes que c'est Apollon luy-» mesme qui vous a dicté une si mer-» veilleuse chanson.

Il dit, & le chantre rempli de l'esprit du Dieu, commença à chanter, & exposa parfaitement toute

D'HOMERE. Livre VIII. 30 l'histoire, comme fort bien informé, commençant au moment que les Grecs, faisant semblant de se retirer, monterent sur leurs vaiffeaux, aprés avoir mis le feu à leurs tentes. Ulyfie & tous les officiers d'élite, enfermez dans ce cheval, estoient au milieu de la place, car les Troyens eux-mesmes l'avoient traisné jusques dans la citadelle. Ce cheval estoit là au milieu, & les Troyens assemblez tout autour, discouroient & proposoient plusieurs choses sans pouvoir convenir. Il y avoit trois avis principaux. Les uns vouloient que l'on mist en pieces cette énorme machine : les autres conseilloient qu'on la traisnast au haut de la citadelle & qu'on la précipitast des murailles; & le troisiéme parti estoit de ceux qui, frappez de la Religion, soutenoient qu'elle devoit estre inviolable, & qu'il falloit la laisser comme une offrande agreable aux Dieux

& capable de les appaifer, & ce dernier avis l'emporta, car c'estoit l'ordre des Destinées que Troye perist, puisqu'elle avoit receu dans fes murs cette grande machine, grosse de tant de braves capitaines, qui portoient aux Troyens la ruine & la mort. Il chanta ensuite comment les Grecs fortis du ventre du cheval, comme d'une vaste caverne, faccagerent la ville; il reprefenta ces braves chefs répandus dans tous les quartiers & portant par tout le fer & la flamme. Il raconta comment Ulysse accompagné de Menelas & semblable au Dieu Mars, alla dans le Palais de Deiphobus, & soustint là un grand combat, qui fut long-temps douteux, & dont la victoire leur demeura enfin par le secours de Minerve.

Voilà ce que chanta ce chantre divin. Ulysse fondoit en larmes; fon visage en estoit couvert. II

D'HOMERE. Livre VIII. 41' pleuroit aussi amerement qu'une femme, qui voyant tomber son espoux combattant devant les murailles de fa ville pour la deffense de sa patrie & de ses enfants, sort esperduë & se jette sur ce cher mary palpitant encore, remplit l'air de ses gemissements & le tient embrassé, pendant que ces barbares ennemis l'achevent à coups de piques & préparent à cette infortunée une dure servitude & des maux infinis. Elle gemit, elle crie, elle pleure, penetrée de la plus vive douleur. Ainsi pleuroit Ulysse. Ses larmes ne furent apperceuës que du seul Alcinous, qui estoit assis prés de luy & qui entendit ses sanglots. Touché de sa douleur, il dit aux Pheaciens: Princes & Chefs de . mon peuple, escoutez ce que j'ay « à vous dire. Que Demodocus cesse « de chanter & de jouer de la lyre, « car ce qu'il chante ne plaist pas éga- « lement à tous ceux qui l'enten- «

42 L'ODYSSÉ'E

n dent. Depuis que nous fommes à » table & qu'il a commencé à chan-» ter, cet estranger n'a cessé de pleu-» rer & de gemir, & une noire trif-» tesse s'est emparée de son esprit. » Que Demodocus cesse donc, afin » que nostre hoste ne soit pas le seul » affligé, & qu'il ait autant de plaiser » que nous, qui avons le bonheur de » le recevoir ; c'est ce que demande » l'hospitalité & l'honnesteté mesme. » Cette feste n'est que pour luy seul; » c'est pour luy que nous préparons » un vaisseau ; c'est à suy que nous » avons fait de si bon cœur tous ces » presents. Un suppliant & un hoste » doivent estre regardez comme un » frere par tout homme qui a tant » soit peu de sens. Mais aussi, mon » hoste, ne nous cachez point par » une finesse interessée ce que je vais » vous demander; vous nous devez » les mesmes égards. Apprenez-nous » quel est le nom que vostre pere & » vostre mere vous ont donné, &

D'HOMERE. Livre VIII. 42 fous lequel vous estes connu de vos « voyfins; car tout homme en ce « monde, bon ou méchant, a necesfairement un nom, qu'on luy don- « ne dés qu'il vient de naistre. Dites- « nous donc quel est le vostre, quelle « est vostre patrie & quelle est la ville « que vous habitez, afin que nos « vaisseaux, qui sont douez d'intelli- « gence, puissent vous remener. Car « il faut que vous fachiez que les « vaisseaux des Pheaciens n'ont ni « gouvernail ni pilote, comme les « vaisseaux des autres nations, mais « ils ont de la connoissance comme « les hommes, & ils sçavent d'eux- « mesmes les chemins de toutes les « villes. & de tous les pays. Ils font « tres promptement les plus grands « trajets, toujours enveloppez d'un « nuage obscur qui les empesche « d'estre découverts. Et jamais ils « n'ont à craindre ni de perir par un « naufrage, ni d'estre endommagez « par les flots, par les vents ou par « 44 L'ODYSSE'E

> les escüeils. Je me souviens seule-» ment d'avoir oui autrefois Nausi-» thous mon pere, qui nous disoit » que le Dieu Neptune estoit irrité > contre nous, de ce que nous nous » chargions de reconduire tous les nhommes fans distinction, & que par » là nous les faisions jouir du privi-» lege que nous avons seuls de cou-» rir les mers sans aucun peril, & » qu'il nous menaçoit qu'un jour un » de nos vaisseaux, revenant de con-» duire un estranger chez luy, seroit » puni de ce bienfait, qu'il periroit au milieu de la mer, & qu'une » grande montagne tomberoit sur la » ville des Pheaciens & la couvriroit s toute entiere. Voilà ce que ce sage vieillard nous contoit fur la foy de » quelque ancien oracle. Et ce Dieu » peut accomplir ces menaces ou les » rendre vaines comme il le jugera à » propos. Mais contez-moy, je vous » prie, sans déguisement, comment vous avez perdu vostre route; sur

D'HOMERE. Livre VIII. 45 quelles terres vous avez esté jetté; 4 quelles villes, quels hommes vous avez vûs; quels sont les peuples « que vous avez trouvé cruels, sau- « vages & sans aucun sentiment de « justice; & quels font ceux qui vous « ont paru humains, hospitaliers & « touchez de la crainte des Dieux! « Dites-nous aussi pourquoy vous « vous affligez en vous mesme, & « pourquoy vous pleurez en enten- « dant chanter les malheurs des Grecs « & ceux d'Ilion. Ces malheurs vien- a nent de la main des Dieux, qui ont « ordonné la mort de tant de milliers « d'hommes, afin que la Poësie en tire « des chants utiles à ceux qui vien- « dront aprés eux. Avez-vous perdu «. devant les murs de cette place un « beau pere, un gendre, ou quelque « autre parent encore plus proche, ou « quelque bon ami & compagnon « d'armes sage & prudent! Car un ami, « qui a ces bonnes qualitez, n'est ni « moins aimable ni moins estimable « qu'un frere,

# -OC CAMERICAN COM CONTENSION CONTINUES

# REMARQUES

SUR

# L'ODYSSEE D'HOMERE.

#### LIVRE VIII.

Page  $E^{Tc}$  e'gloit fur le part devant les qui estoit entre les deux ports, & au milieu de laquelle on avoit basti un temple à Neptune, comme nous l'avons vu à la fin du x fixéme Livre.

La Déesse Minerve, &c. ayant pris la signur d'un heraut d'Alcinois | Homere teint que le heraut, qu'Alcinois envoye appeller les Princes & les chess au Confeis, est Minerve elle-mesme, parce que eet envoy est l'estet de la sagesse du Prince, & que par consequent c'est Minerve qui luy a inpiré ce conseil.

Page 2. Par ces paroles élle inspira de la curiosité à tous les Princes I II n'y a point de peuple ficurieux qu'un peuple riche, qui n'a d'autre occupation que les jeux & les divertissements, car il cherche avidement tout ce qui peut luy sournir de nouveaux 47

REMARO. SOR L'ODYSS. Liv. VIII. 47 plaisirs. Rien n'estoit donc plus capable d'exciter la curiosité des Pheaciens que de leur annoncer un estranger si extraordinaire, qui avoit erré si long-temps sur la mer, & qui devoit faire des demandes à l'assemblée.

Page 3. Mais il nous prie de luy fournir promptement ] II dit nous, parce que, comme je l'ay desja dit ailleurs, le gouvernement des Pheaciens n'estoit pas despotique, non plus que tous les gouvernements de ces temps-là; le peuple avoit ses droits, & il estoit representé par ces personnages qui font appellez Princes & Chefs. C'est ce qu'Aristote a fort bien establi, quand il a dit: Baσιλέιας μου ουν είδη πάυζα, πέπαρα πον κειθμόν. μία μου ή περί τοις Η ρωικοις χρόνες. שנידו אן לענ באלידשי שלט ביח חסי אל שפגקעבייסוק. בסמדוונים ב עם לנו אמן לדאמהו ב במחצנים, אמן τών τορος του Θεους κύειος. Il y avoit donc quatre sortes de Royauté. La premiere celle des temps Heroiques, qui commandoit à des hommes foumis volontairement, mais à de certaines conditions qui estoient reglées, Le Roy estoit le general & le juge, & il estoit le maistre de tout ce qui regardoit la Religion. Politiq. 3. 4.

Un vaisseau tout neuf, le meilleur qui soit dans nos ports ] L'épithete de ကေလာက်ကဝဝ၄ signifie non seulement un vaisseau qui vient

d'estre basti & qui va faire son premier voyage, mais un vaisseau plus leger que les autres, qui va toujours devant les autres.

Page 4. A qui Dieu a donné l'art de chanter | Homere infinuë par tout que toutes les bonnes & grandes qualitez sont des dons de Dieu. On ne peut pas douter que la mulique, qui embrasse la Poesse, n'en soit un considerable. Il y avoit de ces chantres dans toutes les Cours des Princes. Nous avons desia vû Phemius à Ithaque; nous en avons vû un autre à Lacedemone chez Menelas, & voicy Demodocus chez le Roy Alcinous. Le goust pour la musique a toujours esté general. Les Hebreux l'avoient encore plus que les autres peuples. On sçais les effects que les chants de David faisoient fur l'esprit de Saül. Salomon dit dans l'Ecclesiaste, feci mihi cantores & cantatrices. 1 1. 8. & comme les Grecs, ils admettoient ces chantres à leurs festins. C'est pourquoy l'Anteur de l'Ecclessassique compare la musique des festins à une émerande enchassée dans de l'or. 31. 8.

Page 5. Mais à ces faveurs elles avoient messe beaucoup d'amertume, car elles l'avoient privé de la viö ] Je suis persuade que c'est sur ce passage que les Anciens se sont imaginé qu'Homere estoit aveugle, car ils ont cru que ce Poëte s'estoit dépeint luy-

melme

SUR L'ODYSSEE. Livre VIII. 40 mesme sous le nom de Demodocus. Il est vray que toutes les grandes choses, qui sont dites icy de Demodocus, conviennent à Homere. Il est un chantre divin comme Demodocus; comme luy il charme tous ceux qui l'entendent; comme luy il a chanté les avantures des Grecs devant Troye. En un mot, pour me servir de ce qu'Eustathe a dit fort ingenieusement, comme Hecube dit à sa fille dans Euripide, Malheureuse, car en te donnant ce nom, je me·le donne à moy-mesme. Homere peut dire avec autant de raison à Demodocus, Chantre divin, chantre merveilleux, chantre qui charmez les Dieux & les hommes, car en vous donnant ces louanges je me les donne à moymesme. Mais il ne faut pas pousser cette ressemblance plus loin.

lief

tou-

des

que foit

itres :

lous

s en

Me-

Roy

tou.

ojent '

fçail

ien! L'Ec

icesi

icnt

uoy

mn.

ient l'a•

dée

· le

car

Page 6. Il contenoit la celebre dispute qu'Ulysse & Achille avoient eue devant les remparts de Troye au milieu du session d'un sacrisce Didyme, & aprés luy Eustathe, nous ont conservé une ancienne tradition, qui portoit qu'aprés la mort d'Hector les Princes Grecs estant assemblez chez Agamemnon à un session après un sacrisice, on agita quel moyen on prendroit pour se rendre maistres de Troye, qui venoit de perdre son plus fort rempart, & que sur cela Ulysse & Achille eurent une grande dispute. Tome II.

Achille vouloit qu'on attaquast la ville à force ouverte; Ulysse au contraire qu'on eust recours à la ruse. Et ce dernier avis l'emporta. C'est sur cela qu'Athenée a escrit, liv. 1. Dans Homere les generaux des troupes Grecques soupent modestement & srugalement chez Agamemnon; & si l'on voit
dans l'Odyssée qu'Ulysse & Achille disputent ensemble à un souper, à la grande satisfaction d'Agamemnon, ce sont de ces disputes utiles pour le bien des affaires, car ils
cherchent si c'est par la force ou par la ruse
qu'il saut attaquer Troye.

Parce que c'estoit - là l'accomplissement d'un oracle] Agamemnon, avant que d'entreprendre la guerre contre les Troyens, alla à Delphes consulter l'oracle d'Apollon, & ce Dieu luy répondit que la ville seroit prise lorsque deux Princes, qui surpassoient tous les autres en valeur & en prudence, seroient en dispute à un session. Agamemnon voyant donc après la mort d'Hector Ulysse & Achille s'échausser pour soutenir leur avis, ne douta plus de l'accomplissement de l'oracle.

Page 7. Et allens neus exercer à toutes fortes de combats ] Les Pheaciens d'abord aprés le disner vont s'exercer à des combats fort rudes, Quoy-que ces peuples sussent fort adonnez aux plaisirs & aux divertisse-

sur L'Odysse'e. Lune VIII. 5 t ments, ils ne laissoient pas d'avoir toujours quelque chose de ces temps heroïques. Ces exercices estoient un jeu pour eux.

Page 8. Combien nous sommes au dessis de tous les autres hammes] Alcinoüs dit, nous sommes, en se mettant de la partie, parce que la gloire du peuple est la gloire du Roy.

Et le mene par le mesme chemin que tenoient tous les autres ] On mene Demodocus à cette assemblée, parce qu'il y sera question de danses & de musique.

Acronée, Ocyale, Elatrée ] Tous ces noms, excepté celuy de Leodamas, sont tirez de la marine.

Page 9. Et les laissa tous aussi loin dorriere luy que de fortes mules Cest la mer me comparaison dont il s'est servi dans le x. Liv. de l'Iliade, où il fait voir l'avantage qu'une charruë de mules a sur une charruë de bœuss. On peut voir les Remarques, cm. 2. page 4,9 1. Les comparaisons qu'on tire de l'agriculture sont toujours agréables,

Et Euryale fut vainqueur] Homere passe rapidement sur ces jeux, & ne s'amuse pas à les descrire commeil a sait ceux du XXIII. Liv. de l'Illade. La raison de cela est qu'icy ils ne sont pas du sujet, ils ne sont ametica que par occasion, & le Poète a des choses plus presses qui l'appellent; au lieu que dans l'Iliade ils sont necessaires & entrent dans le sujet, car il falloit bien honnorer les funerailles de Patrocle.

Page 13. Et yous avez tout l'air d'un écervele'] Ulysse répond dans les messenses dont Euryale s'est servi. Euryale luy a dit par la negative, vous n'avez nullement l'air d'un guerrier. Et Ulysse luy répond par l'affirmative, èr vous, vous avez tous l'air d'un homme peu lage. Quand on traduit, il saut s'attacher à rendre ces tours & ces finesses, parce qu'elles servent à la jutesses des expressions.

Il parle avec retenue, il ne hazarde ricu qui l'expose au repenir, è routes ses parroles sont pleines de douceur èr de modessies. Homere dit tout cela en quatre mots: ὁ ἀ, ἀσφαλέως ἀγορένει Α'ιδοῦ μειλιχίν. Mais ces quatre mots renserment tout ce que s'ay dit, λ'σφαλέως ἀγορένει, parler seurement, signific, parler avec retenue sans broncher, c'elà, à dire, sans saire aucune saute contre la prudence. Il y a un proverbe Grec qui dit; Il vant mieux broncher des pieds que de la langue.

A peine les Dieux mesmes pourroient-ils adjouter à cette bonne mine ] Je suis eston-

sur L'Odysse'e. Livre VIII, 53 née de l'explication qu'Eustathe a donnée à ce vers, oùdi us' amos oudi soc' nuyet, qu'il explique, Dieu mesme ne peut pas changer ce qui est fait. Rien n'est plus hors de propos ni plus éloigné de la pensée d'Homere, qui donne icy une grand éloge à la beauté & à la bonne mine d'Euryale, en luy disant, un Dieu mesme ne vous seroit pas autrement, c'est à dire, vous ne seriez pas mieux s'ait si vous fortiez de la main d'un Dieu, & qu'un Dieu luy-mesme vous cust sormée. Et la suite prouve que c'est là la veritable explication, mais vous manquez de lens.

Page 14. Vos paroles eflourdics ont excité ma colere I II dit cela pour excufer la dureté de la réponse, & pour en demander une espece de pardon à toute l'assemblée.

Sans quitter son manteau] Homere veut faire entendre que les Pheaciens estoient à demi nuds, ce qui estoit un grand avantage.

Page 15. Les Pheaciens, ces excellents hommes de mer, ces grands rameurs ] Ces épithetes ne sont pas adjoutées icy inutilement. Ce sont autant de railleries pour faire entendre que ce peuple, si appliqué à la marine, ne devoir rien disputer aux autres hommes dans les jeux & les combats auxquels on s'exerce sur terre.

REMARQUES

Page 16. Puisque vous m'avez offensé J Ulysse adjoute cette parenthese, pour adoucir en quelque sorte l'audace de son dessi.

Page 17. Quoy-que tous ses compagnons qui l'environnent ayent l'arc tendu & prest a tirer sur moy ] Jusqu'icy on a fort mal expliqué ce passage: Eustathe mesme s'y est trompé. Il a cru qu'Ulysse ne loue icy que sa promptitude à tirer, & qu'il dit que quand melme il auroit autour de luy plufieurs compagnons avec l'arc tendu & prell à tirer, il les préviendroit tous & frapperoit son ennemi avant qu'ils eussent seulement pensé à décocher leur fléche. Ce n'est point-là le fens. Ulysse dit une chose beaucoup plus forte. Il dit qu'au milieu d'une foule d'ennémis il frapperoit celuy qu'il auroit choisi, quand mesme tous ces gens-là auroient l'are bandé, & qu'ils seroient prests à tirer fur hay, ce qui marque en mesme temps & l'asseurance de la main & l'intrepidité du courage. Car j'ay toujours oui dire, & cette raison est bien naturelle, que ce qui fait tres souvent que ceux qui tirent le mieux à la chasse, tirent mal au combat, c'est qu'à la chasse ils n'ont rien à craindre, & qu'au combat ils voyent des hommes prests à tircr sur eux. Voilà ce qui rend tant de coups inutiles; en un mot, il y a plus d'adresse & de sermeté à frapper un ennemi environné de gens qui

SUR L'ODYSSEE. Livre VIII. 55 tirent, que s'ils ne tiroient point. Le danger rend la main moins seure.

Qui font aujourd'huy fur la terre & qui fe nourrissent des dons de Cerés ] 276 r ésbrns, & par-là Ulysse veut marquer les nations duillsées, policées, & non pas des nations barbares qui ne connoissent pas l'usage
du bled.

Ni à Eurytus d'Oechalie, qui sur l'adresse à tirer de l'arc, osoient entrer en lice mesme contre les Dieux] Il falloit bien que cet Eurytus Roy d'Oechalie se sentist bien adroit à tirer de l'arc, puisque pour marier sa fille Iole it fit propoler un combat, promettant de la donner à celuy qui le vaincroit à cet exercice. Au reste, les Auciens ne s'accordent point sur cette ville d'Oechalie dont Eurytus estoit Roy. Les uns la mettent en Thessalie, les autres en Eubée, les autres dans la Messenie, & Pausanias croit que les derniers ont raison. Je m'en estonne, car Homere dans le 11. Liv. de l'Iliade la met parmi les villes de Thessalie. Ceux, dit-il, qui habitoient Tricca, l'escarpée Ishome & Oechalie qui estoient de la domination d'Eurytus. Car toutes ces villes estoient de Thesfalie.

Page 18. Il n'y a que la Course ] Il a desja destié les Pheaciens à la course, emporté par la colere; icy il rabat un peu de cette 56 REMARQUES audace, & sentant ses sorces affoiblies par tout ce qu'il a soussert, il reconnoist qu'il pourroit estre vaincu à la course.

Mon vaisseau ayant esté brisé après une furieuse tempeste, & les vivres m'ayant manque I II me semble qu'Eustathe a fort mal expliqué ce passage, quand il a dit que le mot xoudh, provision, estoit pour vads & zovou xoudle, pour le navire mesme. xouds ne fignifie icy que la provifion. Les provisions qu'il avoit pû faire dans l'isse de Circé où la tempeste l'obligea de relascher, furent perduës quand son vaisseau sut brisé par un coup de foudre ; & aprés qu'il eut regagné son mast, que le flux luy ramena des gouffres de Charibde, il fut dix jours fur ce mast le jouet des vents, sans prendre aucune nourriture, comme Ulysse suy-mesme nous l'expliquera à la fin du douziéme Livre.

Page 19. Et l'art de conduire des vaiffeaux] Il y 2 de l'apparence qu'il parle icy des courses & des combats qu'ils faisoient fur l'eau pour s'exercer & pour se dresser à la marine.

Ce sont les sestins, la musique èr la danse] Voilà, comme dit fort bien Eustathe, la vie d'un Sardanapale ou d'un Epicure, le heraut de la volupté, & nullement d'un peuple vertueux. Mais Homere ne propose pas cela SUR L'ODYSSE'E. Livre VIII. 57 comme un exemple à suivre. Au contraire il le propose comme un exemple à suir, & c'est ce que s'on verra dans la suite.

Que nos plus excellents danfeurs] Il y a dans le Grec, allons done, nos plus excellents danfeurs, maiema. Et on difipute fur ce mot pour sçavoir sil vient de miser, friper, L'un & l'autre peuvent se souten, ferire, frapper. L'un & l'autre peuvent se soutent peur le foutent. Sil vient de mier, ferire, il faut sousentendre mi le françoir la terre, & frapper la terre est le synonyme de danser, cet ainsi qu'Horace a dit quatiunt terram. Od. 6. du liv. 1. Et pepulisse terram.

ram: Od. 18. liv. 3.

Page 21. Et commencent leurs danses avec une legereté merveilleuse ] Ce passage est remarquable, non en ce qu'il dit que ces danseurs dansoient au son de la lyre & aux chansons du musicien, car il n'y a rien là d'extraordinaire, nous l'avons vû dans l'Iliade, Livre x v 1 11. Mais en ce qu'il fait voir que dés ce temps-là on dansoit desja des histoires, s'il m'est permis de parler ainsi, c'est à dire, que les danseurs par leurs gestes & par leurs mouvements, exprimoient l'hiftoire que chantoit le chantre, & que seur danse estoit l'imitation des avantures exprimées dans la chanson. On se rendit ensuite si habile dans cette sorte d'imitation qu'on imitoit ces avantures sans chant & sans paroles.

Le chantre chantoit sur sa tyre les amours de Mars et de Venus] Scaliger a fait un crime à Homere de cette chanson, & par cette raison il luy préfere Virgile. Demodoeus , dit-il , chanie les saletez des Dieux dans le festin d'Alcinous, & l'Iopas de Virgile chante des choses dignes d'un Roy dans le festin de Didon. Cette critique est mauvaise de toutes manieres. Scaliger ne s'est pas souvenu de la belle regle qu'Aristote a donnée pour juger si une chose est bonne ou mauvaise, c'est d'avoir égard à celuy qui parle, & à ceux à qui il s'adresse. Poetiq. chap. 26. Cette regle justifie entierement Homere, ce n'est ni luy ni son heros qui chantent ces amours, c'est un musicien qui les chante pendant le festin à un peuple mou & effeminé. Ainfi sans avoir recours à l'allegorie phyfique & morale que cette fable peut renfermer, comme l'a fort bien remarqué l'Auteur du Traité du Poëme épique, liv. 5. chap. 1 1. on fait voir que ce sujet est tres convenable aux mœurs des Pheaciens, gens mous & effeminez, qui ne pensoient tous les jours de leur vie qu'aux jeux, aux plaisirs & à l'amour, & qu'Homere sçait parfaitement accommoder ses recits aux genies des peuples dont il parle. Il enseigne par-là que la vie molle & oyfive est la source des voluptez criminelles, & que les hommes qui vivent de cette ma-

SUR L'ODYSSEE. Livre VIII. 50 niere, uniquement occupez de leurs plaisirs. n'aiment que ces contes d'amour libres & licencieux, qui ne seroient pas escoutez à la table des sages, & qu'ils se plaisent à entendre ces recits honteux, & à faire les Dieux aussi vicieux & aussi corrompus qu'eux-mesmes. L'on peut donc conclure que ce recit d'Homere est bien moins un exemple pernicieux d'adultere & d'impieté, qu'un avis tres utile qu'il donne à ceux qui veulent estre honnestes gens, en leur infinuant que pour éviter ces crimes, il faut fuir les arts & les voyes qui y conduisent, & en messant à ce recit des termes infamants, qui font connoistre le jugement qu'on doit porter de cette action honteuse, & qui sont les préservatifs contre le poison de la fiction. C'est ce que Plutarque a bien reconnu, car dans son Traité comment il faut lire les Poëtes, il nous avertit que dans cette fable des amours de Mars & de Venus, l'intention d'Homere est de faire entendre à ceux qui sont capables de reflexion, que la musique lascive, les chansons dissolues & les discours sur les sujets licencieux, rendent les mœurs desordonnées, les vies lubriques & effeminées, les hommes lasches & sujets à leurs plaisirs, aux délices, aux voluptez & aux amours de folles femmes. Il faut bien des précautions à un Poète, dit parfaitement le R. P. le Bossu, pour traiter des incidents aussi dan-

177

116

11

gereux que ceux-là, s'il veut faire plus de bien que de mal ; il doit estudier le besoin, l'interest, l'humeur de ses auditeurs & l'effet que ces sujets pourront faire sur leur esprit. Mais à vray dire, nous ne sommes plus dans un temps où la simplicité puisse rendre cette matiere tolerable aux honnestes gens, & ou on puisse la proposer sans corrompre la meilleure partie de ses auditeurs, & sans entretenir la corruption & le vice qui est dans les autres. Ainfi quelque judicieux ou excufable qu'ait esté Homere en cette invention, un Poëte ne seroit aujourd'huy ni judicieux ni excufable, fi en cela il ofoit imiter cet Ancien. Il est bon d'enseigner ce qu'il a enseigné; mais il seroit tres mauvais de l'enfeigner comme il a fait, & encore plus mauvais d'estaler cette avanture sur nos theatres; ce feroit fouler aux pieds non seulement les mœurs & les bienféances, mais encore la Religion. Et malgré la licence de nos mœurs, j'ose dire que jamais Poëte ne le feroit avec fuccés. Homere est bien louable d'avoir messé à cette fiction si dangereuse par elle-mesme des instructions qui la corrigent. On peut voir ce Poëte encore mieux justifié dans les Remarques de M. Dacier fur la Poëtique d'Aristote pag. 441. & 442. Au reste ce chant de Demodocus confirme parfaitement ce que j'ay desja dit de nos Cantates.

SUR L'ODYSSE'E. Livre VIII. Ge Et comment il l'avoit comblée de presens] Il ya done long-temps que les presents ont un grand pouvoir, & fur les Déesses melmes.

Entre d'abord dans sa forge, l'esprit plein de grands desseins de vengeance; il met son énorme enclume sur son pied , & commence à forger des liens indissolubles ] L'Auteur du Parallele n'a pas mieux réussi à critiquer Homere sur les arts, que sur ses idées & sur ses expressions. On voit, dit son Abbé, que Vulcain forge sur une grosse enclume des liens aussi menus que des toiles d'araignée. Le Chevalier se recrie sur cela & dit fort doctement: Le pere de tous les arts peut il parler ainsi! Est-il besoin d'une grosse enclume pour faire des liens aussi menus que des toiles d'araignées! Le bon hemme sçavoit que les orfevres & les forgerons ont de grosses enclumes, il ne faut pas luy en demander davantage. Voilà une ridicule critique. Homere a grande raison de dire que Vulcain eut recours à son enclume ; car quoy-que ces liens fussent aussi déliez que des toiles d'araignée & imperceptibles, ils ne pouvoient estre forgez que sur l'enclume, parce que tout déliez qu'ils estoient, il falloit encore qu'ils eussent beaucoup de force, afin que ceux qu'ils devoient retenir ne puf-Sent les rompre. L'enclume a esté malheureuse à ce Critique, car elle luy a fait desja

Page 22. Qu'il aime plus que tontes les autres terres qui luy sont consacrées ] On a dit que Vulcain aimonit particulierement Lemnos, à cause des seux sousterrains qui sortent de cette ille, car le seu est s'ame des torges. Et c'est pourquoy aussi on a seint qu'il estoit tombé dans cette isse quand il

fut précipité du ciel.

Page 23. Et il est allé voir ses Sintiens l Les Sintiens estoient les peuples de Lemos, & ils choient venus de Thrace s'establir dans cette isse. Il dit qu'ils parloient un langage barbare, parce que leur langue estoit un composé de la langue des Thraces, de celle des Assatiques & de la Grecque sort alterée & corrompue. Quand Mars dit, il est allé voir ses Sintiens au languge barbare, il y a dans ces paroles une sorte de raillerie & de mépris; il veut saire sentir à Venus la sotisé d'un homme qui quitte une si belle semme pour aller voir des peuples si grosfiers.

Page 24. Accourer tous pour voir des chofes infames] Il y a dans le texte, tel que nous l'avons aujourd'huy, accourer pour voir des chofes rifibles. Levis iva eppa 34.000, &c. Or il n'est ni vraysemblable ni possible que Vulcain appelle cette avanture rifible, car

SUR L'ODYSSE'E. Livre VIII. 63 elle est tres peu risible pour un mary; jay donc crû devoir suivre l'ancienne leçon qu'Eustathe a rapportée, εργ' όρλο ασώ, des choses dont je n'ay pas sujet de rire. Les Dieux en riront, mais Vulcain n'en ri point-

Et que je suis incommodé ] Homere a biensenti que la laideur d'un mary est souvent un surcrossit de beauté pour s'amant.

Page 25. M'ait rendu la dot & tous les presens que je luy ay faits Dans mes Remarques sur l'Iliade j'ay assez parlé de cet ancien usage, par lequel il estoit establi que le marié donnoit au pere de la mariée une forte de dot, c'est à dire, qu'il luy faisoit des presens dont il achetoit en quelque saçon la francée Voicy donc la jurisprudence qu'Homere rapporte de ces anciens temps, le pere de la femme surprise en adultere, estoit obligé de rendre au mary tous les presens que le mary avoit fairs. A plus forte raison le mary estoit-il en droit de retenis la dot que le pere avoit donnée à sa fille, comme la jurisprudence des siecles suivants l'a décidé.

Mais ses mœurs deshonnorent sa beaute] Homere messe toujours quesque mot utile qui sait connoistre le veritable jugement qu'il fait des actions qu'il descrit. A REMARQUES

Les Déesses par pudeur èr par bienséance ne devoient ni ne pouvoient affister à un tel speclacle. Homere donne toujours des marques de lagesse dans les fictions mesmes les plus licencieuses.

Les mauvaises actions ne prosperent pas]
Voicy de ces instructions cachées qu'Homere messe adroitement dans ses narrations pour former les mœurs & pour empescher les jeunes gens d'avaler le poison que la fiction presente. Cette fable est d'un pernieux exemple, mais Homere en corrige autant qu'il peut le venin par cette reslexion tres sage qu'il fait faire aux Dieux, & qui enseigne aux hommes, mesme aux plus puisfants, qu'ils ne doivent pas se fiatter que leurs mauvaises actions seront toujours heureuses, que ce que l'on croit le plus caché, vient ensin en évidence, & que rien ne demeure impuni.

Page 26. Mars ne peut s'empescher de payer la rançon que doivent les adulteres pris sur le fait ] Il y avoit donc dans ces anciens temps des peines pecuniaires pour les adulteres qui avoient esté surpris.

Apollon, je m'estimereis tres heureux d'avoir une pareille avanture] On ne pouvoit pas attendre d'autre réponse de Mercure, qui avoit servi à tant de commerces.

SUR L'ODYSSEE. Livre VIII. 65 fecrets. D'ordinaire les confidents ne sont pas plus sages que ceux qu'ils servent.

Page 27. Mais prenant son serieux, il prioit instamment Vulcain de délier Mars Pourquoy Neptune prend-il plus d'interest à la délivrance de Mars que les autres Dieux? C'est ce que je voudrois que nous eussent expliqué ceux qui ont entrepris de développer l'allegorie de cette fiction, & qui nous disent que l'adultere de Mars avec Venus signifie que quand la planete de Mars vient a estre conjointe avec celle de Venus, ceux qui naissent pendant cette conjonction, sont enclins à l'adultere, & que le Soleil venant à se lever là-dessus, les adulteres sont sujets à estre découverts & pris sur le fait. Que fignifie donc Neptune intervenant pour la délivrance de Mars & se rendant mesme caution pour luy! Il ne faut pas esperer de pouvoir rendre raison de toutes les fables-

C'est une méchante affaire que de se rendre caution pour les méchants] On a expliqu' ce vers de trois differentes manieres, qu' Eustathe a rapportées pag. 1599. J'ay suivi le sens qui m'a paru le plus natures. Dans le temple de Delphes on avoit escrit cette sentence, '170a naées n' a's. La perte feure suit la caution. Et les sages ont toujours blamé cette facilité de cautionner. SaIomon a dit: Stultus homo plaudet manibus sum spoponderit pro amico. Proverb. 17. 18. Mais comme il y auroit de la dureté à refuser en certaines occasions d'estre caution, par exemple, pour un pere, pour un frere, pour un neveu, &c. Homere corrige cette sentence, en disant que c'est une mauvaise affaire que de se rendre caution pour les mechants, car il est indubitable qu'on sera. obligé de pàyer pour eux. C'est pourquoy Salomon a dit aussi: Emportez les meubles & les habits de celuy qui a cautionné pour l'estranger. Tolle vestimentum ejus qui spoponderit pro extraneo. Proverb. 20. 16. & 27.13.

Page 28. Mars prend le chemin de la Thrace, & la mere des jeux & des ris celuy de Cypre] Homere peint par-là le genie & le naturel de ces deux peuples. Mars va en Thrace, parce que les Thraces sont belliqueux, & Venus va en Cypre, dont les habitants font mous & effeminez, & adonnez

à l'amour.

Page 29. Ulysse l'entendoit avec un merveilleux plaisir] Homere enseigne par-là que les sages peuvent quelquesois entendre avec plaisir ces sortes de chansons, mais le plaisir qu'elles leur donnent est bien different de celuy qu'elles font aux fous. Le sage, dit sort bien Eustathe, est charmé de la beauté de la Poësie & de la musique, il sent ce qu'il SUR L'ODYSSEE. Livre VIII. 67 y a d'utile & d'instructif, & il démesse mesme par son intelligence les mysteres cachet, sous une sédion ingenieuse; au lieu que les autres ne goustent que ce qui favorise leur

corruption.

L'un d'eux se pliant èr se renversant en arriere, le pousse jusqu'aux mês ? C'estoit une sorte de danse où l'un poussoit un balon en l'air, l'autre le repoussoit, & ils se le renvoyoient ainsi plusieurs sois, sans le laisfeir tomber à terre, & cela se faisoit en cadence. C'estoit une espece de danse haute, c'est pourquoy elle estoit appellée deela & viegaria, aériene & celeste. Le medecin Herophile avoit compris parmi les exercices de la Gymnastique cette danse au balon. C'est pourquoy l'on avoit adjouté un balon à tous les instruments de la gymnastique dont on avoit orné sa statue.

Ils fininent cette danse haute, & en commencerent une basse ] Cest le veritable sens de ce vers, àppeison d'atila moà Mont le commencerent à danser à terre. Il oppose manischement la danse à terre à la danse au balon, dont il vient de parler, qui est la danse haute; & comme celle-cy estoit appelée vien vient le comme dit Eustante, pouvoit estre appelée Mont le vien de la danse haute; & comme de la danse haute; & comme celle-cy estoit appelée vien, cest à dire, comme dit Eustante, pouvoit estre appelée Monta, cest à dire, terresser.

Page 30. Vous m'aviez bien promis] Le Grec dit: Vous m'aviez menace, amin.nous.

Les Grecs ont dit menacer pour promettre. Et les Latins les ont imitez : c'est ainsi qu'Horace a dit, multa & preclara minantem.

Vous estes icy douze Princes III y a dans le Grec: Il y a icy douze Roys qui regnent sur le peuple, è je suis le treizième. Ces mots, & je suis, ne marquent pas l'égalité, mais au contraire la superiorité, car on voit que c'est luy-mesme qui donne les ordres. Ces douze Roys ou Princes effoient les principaux qui gouvernoient fous luy, car, comme je l'ay desja remarqué, c'estoit un estat messé de Royauté d'oligarchie & de democratie. Ces douze Roys ou Princes eftoient à peu prés ce qu'estoient autresois les douze Pairs en France.

Page 31. Il presente cette espée à Ulysse] Il paroist par ce passage que les Pheaciens portoient l'espée, car quoy-qu'Alcinous ait dit qu'ils ne manioient ni l'arc ni le carquois, ils ne laissoient pas de porter des armes

deffenfives.

Page 32. Et fassent que vous n'ayer jamais besoin de ceue espée] Eustathe a donné un sens tout contraire : puissay - je n'avoir jamais besoin de cette espée. Car comme on croyoit que les presens des ennemis estoient funestes, Ulysse pour détourner l'augure, souhaite de n'avoir jamais besoin de recourir à cette espée, mais de la garder

SUR L'ODYSSE'E. Livre VIII. 69 comme un dépost. Je croy qu'Euslathe se trompe, le souhait d'Ulysse ne doit pas estre en faveur de luy-mesme, il doit estre en faveur de celuy qu'il remercie & dont il reçoit le present; c'est aussi le sens naturel que le vers d'Homere presente : Mudé n voi Eiφέος γε ποθή μετόπι De γένοιπο. Neque tibi in posterum desiderium ensis eveniat. Ce tibi est décisif. Fassent les Dieux que vous n'ayez jamais besoin de cette espée. C'est à dire, fassent les Dieux que vos jours coulent en paix, & que jamais ni guerre estrangere ni démeslé domeslique ne vous oblige à la tirer, & à regreter celle dont vous m'honorez.

Page 33. Faites apporter icy le plus beau coffre que veus ayez ] Une des grandes fomptuofitez des termnes de ces temps-là confiftoir en de beaux coffres, & c'est de ces coffres qu'on a voulu expliquer ce verset du Pseame 44. Myrrha er gutta èr casa à vestimentis tuis à domibus eburneis. Car les cosses sont élegamment appellez les maisons des habits. Le goust de ces beaux cosses s'est conservé fort long-temps, & ce n'est que le dernier steele qui l'a vú sinir.

Je luy donneray ma belle coupe d'or] Il a ordonné que chacun des Princes donneroit un talent d'or, & luy il donne sa coupe. Il faut donc, ou que le talent d'or ne sust

REMARQUES pas d'un si grand poids que celuy que nous connoissons, car le Roy ne doit pas donner

moins que les autres, ou que le travail rendist cette coupe plus précieuse, ou que le Roy la donnast de surcroist, quoy-qu'il n'en parle point, ou enfin qu'elle pesast

plus d'un talent.

Page 35. Et les scella d'un nœud meryeilleux dont l'ingenieuse Circé luy avoit donné le secret | Dans ces anciens temps, avant l'usage des cless, on avoit accoutumé de fermer avec des nœuds que chacun faisoit à sa santaisse. Il y en avoit de si merveilleux & de si difficiles, que celuy qui les avoit faits, & qui en sçavoit le secret, estoit le seul qui pust les deslier. Tel estoit par exemple le nœud Gordien.

Page 36. Je vous promets que tous les jours je vous adresseray mes væux comme à une Déesse ] Il ne se peut rien adjouter à la politesse d'Ulysse ; la Princesse le prie de se souvenir d'elle, & de ne pas oublier les secours qu'elle luy a donnez, & Ulysse luy promet de l'invoquer comme une Déeffe.

Alors Ulysse s'adressant au heraut, & luy mettant entre les mains la meilleure partie du dos d'un cochon qu'en luy avoit servi Il faut estre entierement estranger dans l'Antiquité pour avoir tiré de cet endroit

su R L'ODYSSE'E. Livre VIII. 71 un fujet de mocquerle, comme a fait l'Auteur du Parallele. Ulysse, dit-il, coupe un morceau de cochon, qu'il donne à manger au musicien, qui esseit derriere luy, lequel en fut bien aise. Rien n'est plus mal exposé que le fait, & rien n'est plus mal exposé que le fait, & rien n'est plus ridicule que cette critique. Le dos du cochon essoit la partie la plus honorable; on la sert à Ulysse, & Ulysse de donne pas un morceau de cochon à Demodocus, mais il luy donne une partie de cette portion, & Demodocus la reçoit avec joye comme une marque de distinction & d'honneur.

312

ani

n fü

mer-

ui lo

t pa

s ki

me i

rik

dele

es le

Page 37. Car ce sont les Muses, filles du grand Jupiter, qui vous ont instruit, ou plustost c'est Apollon luy-mesme] Ulysse ne dit pas cela seulement pour louer la beauté des chants de Demodocus, mais pour faire voir qu'ils sont l'effet de l'inspiration & de l'enthousiasme. Car ce chantre habitant une isse si éloignée de tout commerce, selon la supposition des Pheaciens, il n'estoit pas possible qu'il eust esté instruit par quelqu'un des avantures des Grecs. Il faut donc que ce soit Apollon qui les luy ait revelées. C'est pourquoy il dit ensuite qu'il les chante comme s'il avoit esté present, ou qu'il les eust apprifes des Grecs melmes. Ce passage est fort beau & d'une adresse merveilleuse, car en louant parfaitement les Poëtes, il fonde la verité de toutes les avantures avec tant 72 REMARQUES de seureté & d'évidence, qu'il est impossible d'en douter.

Page 38. Vous chanter avec une suite qui marque une connoissance profonde, les malheurs des Grecs | Il faut remarquer la grande sagesse qu'Homere donne icy à Ulysse. Demodocus a chanté deux fois. La premiere, pendant le festin, & il a chanté les avantures des heros & la celebre dispute d'Ulysse & d'Achille ; & la seconde aprés le festin, pour faire danser les Pheaciens, & il a chanté les amours de Mars & de Venus. On se remet à table, & Demodocus va chanter pour la troisiéme fois. Ulysse ne dit pas un mot de la seconde chanson, il ne la loue point, il n'en demande point de semblable, mais il témoigne l'admiration qu'il a pour la premiere, & il en demande la fuite, qui est l'histoire du cheval de bois : Continuez, je yous prie, luy dit-il, & chantez-nous le ftratagesme du cheval de bois. Voilà une grande instruction qu'Homere donne aux hommes. Les sages peuvent entendre en passant une chanson comme celle des amours de Mars & de Venus, mais il ne la louent point, ils n'en demandent point de semblable; mais pour celles qui chantent les grandes actions des heros, ce sont les seules qu'ils admirent, qu'ils demandent & dont ils ne peuvent se lasser, & en mesme temps il fait entendre que les Poëtes & les Musiciens doivent tirer des

s'ur L'Odysse'e. Livre VIII. 73 des actions des hommes lages & temperants les lujets de leurs chansons & de toutes leurs Poesses, comme Plutarque l'a fort bien remarqué.

Avec une suite qui marque une connoiffance profonde ] Cest ce que signifient ces mots, him, yap rame koruer. Voius chanter, avec une grande suite d'une grande methode. Ceux qui ne sont pas bien instruits broüislent & consondent les matieres, mais ceux qui sçavent bien les choses, les racontent de suite, chaque chose est dans son lieu.

Et qu'Ulysse, par un artifice asser deur reux, sit entrer dans la citadelle Homere n'a point expliqué la ruse dont Ulysse se servit pour obliger les Troyens à faire entrer cet énorme cheval dans la citadelle. Cel auroit pourtant bien sait icy, Virgile ne l'a pas negligé. Et par l'heureux épisode de Sinon, il a jetté un grand ornement dans son Poëme.

Si vous me chante, bien en détail toute cette avanture, je rendray témoignage ] Ulysse ne se contente pas des preuves que Demodocus a desja données, qu'il est veritablement inspiré, puisqu'il a chanté ces avantures des Grecs avec autant de verité que sil les avoit vûes, il veut s'en asseure encore davantage, & pour cela il luy proposé de chanter l'histoire du cheval de bois, car

Tome II.

pi

jt

ŗζĹ

ś il la chante telle qu'elle est, on ne peut plus douter que ce ne soit Apollon qui l'instruit, en luy revelant les choses passées, & en luy dictant luy-mesme sa chanson. Encore une sois quelle adresse merveilleuse pour nous forcer à regardet toutes ces avantures de la guerre de Troye, non comme des fables, mais comme des histoires dont il n'est pas permis de revoquer en doute la certicude & la verité. Homere est donc veritablement ce Poète instruit par Apollon mesme, & ce qu'il chante est aussir vay que s'il s'avoit vû.

Et le chantre rempli de l'esprit du Dieu] Homere ne veut pas que nous perdions un moment de vûë cette verité, que ce que chante Demodocus luy est revelé par Apollon mesme.

Page 39. Commençant au montent] La chanson qu'à chanté Demodocus sur les amours de Mars & de Venus est rapportée telle qu'il l'a chantée, mais il n'en est pas de mesme de celle-cy; Homere n'en rapporte que l'abregé, & comme le canevas, & cela parosist maniscellement par la suite, comme lorsqu'il dit, il chanta comment les Grees faceagerent la ville. Ce qui n'est point détaillé icy. Et il représenta ces braves chefs répandus dans tous les quartiers, ce qui n'est point presentent dans le partiel point perséenté, non plus que le combat qu' Ulysse & Menclas soutinrent dans le Pag.

SUR L'ODYSSE'E. Livre VIII. 75 lais de Deiphobus. Homere enfeigne icy parfaitement l'art de faire des Abregez, comme Euflathe l'a remarqué. Cette hiftoire eftoit trop longue pour la rapporter entiere.

Et les Troyens affemblet tout autour] Virgile, qui a si bien profité de cet endroit, a changé le temps, car il feint que tout cecy le passa avant qu'on eust receu ce cheval dans la ville.

Comme une offrande agreable aux Dieux & capable de les appaiser] Homere ne dit point que cette machine estoit consacrée à Minerve, il dit seulement qu'aprés que les Grecs l'eurent construite, Ulysse par un artifice digne de luy, porta les Troyens à la faire entrer dans leur ville, & que la pluspart furent d'avis qu'il falloit la respecter & la regarder comme inviolable, & la laisser comme une offrande agreable aux Dieux & capable de les appaiser. De-là les Poëtes, qui font venus dans la suite, ont tiré tout ce qu'ils ont dit du vœu fait à Minerve. Accius avoit traité ce sujet dans sa piece intitulée Deiphobus, & je ne doute pas que Virgile n'ait profité des idées de ce Poëte dans l'admirable recit qu'il fait de cette avanture au 1 1. liv. de son Eneïde.

Page 41. Il pleuroit aussi amerement qu'une semme qui voit tomber son espous ] Ceux qui voudroient critiquer cette compa6 REMARQUES

raison, pourroient dire qu'elle n'est pas juste, en ce que la femme a grand sujet de verser des larmes, puisqu'elle tombe dans le plus grand de tous les malheurs, & qu'Ulysse n'a aucun sujet de pleurer, car de quoy pleure t-il ! Pleure-t-il de ce que son artifice a eu tout le succés qu'il avoit desiré! mais ce seroit-là une fausse critique. Homere ne compare nullement la fortune d'Ulysse à celle de cette femme si malheureuse ; il compare seulement les larmes de l'un aux farmes de l'autre, & fait une image tres touchante. Et quant au sujet des sarmes d'Ulysse, c'est bien mal connoistre la nature que de demander ce qui l'obligeoit à plcurer.

Page 42. Un suppliant & un hoste doivent estre regardez comme un frere ] Voilà

une maxime digne d'un Chiestien.

Apprenez nous quel est le nom que vostre pere èr vostre mere vous ont donné, èr sous lequel vous estes connu ] Alcinous specifie cela en détail, pour l'obliger à dire son veritable nom, & non pas un nom supposé, un nom de guerre qu'il pourroit avoir pris pour se cacher & s'empescher d'estre connu. Cela est donc tres sensé. Cependant l'Auteur du Parallele releve cet endroit comme une grande sottise d'Homere. Alcinoùs, dit-il, demande à Ulysse de quel nom son pere, sa

mere & ses voysins l'appellent, car, adjoutetil, il n'y a point d'homme qui n'ait un nom, soit qu'il ait du merite, ou qu'il n'en ait point. A quoy le Chevalier adjoute cette sage Reslexion: C'estoit dire à Ulysse que quand mesine il seroit le plus grand belistre du monde, comme il en avoit un peu la mine, il ne laisseroit pas d'avoir un nom, & c. Voilà comment cet Auteur manioit la fine critique.

Page 43. Car tout homme en ce monde, bon ou mechant] Cela est vray en general, mais il peut y avoir quelque exception, les Anciensont marqué des nations barbares où

personne n'avoit de nom.

Asin que nos vaisseaux qui sont doitez d'intelligence, puissent vous remener, &c. Alcinous ne s'est pas contenté de dire de ses vaisseaux qu'ils estoient aussi vistes que l'oyseau ou mesme que la pensée, il pousse l'hyperbole jusqu'au dernier excés, en leur attribuant de l'intelligence, & en en faisant presque des personnes animées à qui il ne manque que la parole. Alcinous fait ce conte prodigieux pour estonner son hoste. & pour luy faire envisager que s'il ne dit la verité, ses vaisseaux, au lieu de le remener dans sa patrie, le meneront par tout où il aura dit. Mais diront nos judicieux Critiques, cette hyperbole n'est-elle pas inseñsce, des navires qui ont de l'intelligence! Non

D iij

#### 8 REMARQUES

elle ne l'est point du tout pour ce siecle-la. Ne disoit-on pas que le chesne de Dodone parloit ! Et n'a-t'-on pas dit la mesme chose

de la navire Argo!

Page 44. Que le Dieu Neptune estoit irrité contre nous de ce que neus nous chargions de reconduire, &c. ] Cela est fondé sur ce qu'il est naturel qu'un Prince ne veuille point que dans fon empire il v ait quelqu'un qui ne soit pas soumis à son pouvoir, & qui se tire de sa dépendance. Les Pheaciens ne se contentoient pas d'avoir le privilege de courir les mers sans danger, ils affocioient à ce privilege tous ceux qu'ils reconduisoient. Ainsi c'estoient autant de gens contre lesquels Neptune ne pouvoit rien entreprendre, ce qui blessoit beaucoup son autorité. Mais toutes ces fictions si poëtiques & si exagerées, ne sont que pour louer l'adresse & l'habileté des Pheaciens dans l'art de la marine, & leur generolité pour tous les estrangers, & on ne sçauroit imaginer d'éloge plus parfait & plus magnifique.

Et qu'il nous menaçoit qu'un jour un de nos vailseaux revenant de conduire un eftranger cher, loy] Eustathe nous avertit que dans les anciens manuscrits, cet endroit estoit marqué d'une pointe & d'une estoite. De la pointe, pour marquer que tout cet endroit, qui regarde cet ancien oracle, est

SUR L'ODYSSE'E. Livre VIII. 79 déplacé icy ; & de l'estoile, pour marquer qu'il est fort beau. On prétend que sa veritable place est dans le x 1 1 1. Livre. Car, disoit-on, il n'y a pas d'apparence que si Alcinous s'estoit souvenu dans cette occasion de l'ancien oracle & de la menace de Neptune, il eust esté assez hardi & assez imprudent pour remener l'ennemi de ce Dieu. Mais cette critique me paroist tres mal fondée, & il me semble qu'on en doit juger tout autrement, & que cet oracle est tres bien placé icy. Cet endroit renferme une leçon tres importante. Les Pheaciens font avertis par un ancien oracle des maux qui leur doivent arriver un jour pour avoir remené chez luy un estranger. Ils ne laissent pas de faire cette action de charité, & ils laissent aux Dieux le soin d'effectuer leurs menaces, ou de les changer, persuadez que c'est aux hommes à faire leur devoir, & à laisser aux Dieux le soin du reste. Et que ce sust-là leur esprit, ce qu'Alcinous adjoute le marque certainement, Et ce Dieu peut accomplir ses menaces, ou les rendre vaines. En effet Dieu peut changer ses decrets, & on peut esperer qu'il les changera toujours en faveur de ceux qui font le bien.

Qu'il periroit au milieu de la mer] Cette premiere partie de Foracle s'accomplit dans le x111. Liv. ce vaisseau est changé en 10-

#### 80 REMARQUES cher. Mais il n'est rien dit de la montagne-

Et qu'une grande montagne tomberoit sui la ville des Pheaciens] On prétend qu'Homere a imaginé la chute de cette montagne, pour empecher la posserié de rechercher où esserié la posserié de rechercher mettre par-là hors d'estat de le convaincre de mensonge; car qui est-ce qui ira chercher une isse qui n'estife peut-estre plus, a qui n'est qu'un escüeil, & au milieu de la mer! Homere sait tomber cette montagne sur cette isse, comme il a fair ruiner par les seuves, par ses vagues de la mer, & par les eaux des cieux la muraille qu'il a seint que les Grees avoient bassie au devant de leurs vaisseaux.

Page 45. Afin que la Poësse en tire des shants utiles à ceux qui viendront aprés eux] Car voilà la destination de la Poësse; des choses qui sont arrivées, & dont Dieu s'est servi pour punir le crime & pour reconpenser la vertu, la Poësse en tire des sujets utiles pour ses chants qui instruisent la posterité. Celle qui n'est propre qu'à corrompre les hommes n'est pas digne du nom de Poèsse. Et voilà pourquoy Homere merite sur tous les autres le nom de Poète & de Poète divin, parce que des malheurs des Grecs & des Troyens il en a tiré des chants utiles à tous les siecles.

SUR L'ODYSSE'E. Livre VIII. 81

Avez -vous perdu devant les murs de eette place un beau pere, un gendre] Homere rassemble icy les trois disferents liens qui attachent les hommes les uns aux autres, & marque les degrez de preserence, le sang le premier, l'alliance le second, & l'amitié le troisseme. Et ce n'est qu'apres luy que les Philosophes ont dissingué ces trois disferentes liaisons.

Car un ani qui a ces bonnes qualitez] Je suis charmée de voir qu'Homere, aprés avoir placé l'amitié dans le rang que la nature luy donne, la releve & l'égale au sang mesme.



### Argument du Livre IX.

Lysse obligé de se déclarer, raconte aux Pheaciens toutes ses avantures, ses combats contre les Ciconiens, son arrivée chez les Lotophages, èr de-là chez le Cyclope Polypheme. Il leur raconte als comment ce Cyclope devora six de ses Compagons, la vengeance qu'il en tira, èr la ruse dont il se servit pour sortir de la cayerne où il essoit enfermé.



**游游游游游游游游游** 9699**66666966** \*\*\*\*

# LODYSSEE D'HOMERE

### LIVRE IX.

L E prudent Ulysse, ne pou-vant resister aux prieres d'Alcinous, luy répond : Grand Roy, « qui effacez tous les autres Princes, « c'est asseurément une belle chose « que d'entendre un chantre comme « celuy que nous avons entendu, « dont les chants égalent par leur « beauté les chants des Dieux mefmes. Et je fuis perfuadé que la e fin la plus agreable que l'homme « puisse se proposer, c'est de voir tout un peuple en joye, & dans toutes les maisons, des festins où . D vi

84 L'ODYSSE'E

» l'on entende de belle musique, les » tables bien couvertes & les urnes » bien pleines de bon vin, d'où un » eschanson en verse dans toutes les » coupes pour en donner à tous les » conviez. Voilà ce qui me paroist » tres beau. Mais pourquoy m'or-» donnez-vous de vous raconter tous » mes malheurs, dont le recit ne peut » que m'affliger encore d'avantage » & troubler vostre plaisir! Par où » dois-je commencer ces triftes re-» cits! par où dois-je les finir! car » je suis l'homme du monde que les » Dieux ont le plus esprouvé par » toutes fortes de traverses. Il faut » d'abord vous dire mon nom, afin » que vous me connoissiez tous, & » qu'aprés que je seray eschappé de » tous les malheurs qui me mena-» cent encore, je sois lié avec vous » par les liens de l'hospitalité, quoy-» que j'habite une contrée fort éloi-» gnée. Je suis Ulysse, fils de Laërte. » Ulysse si connu de tous les hom-

D'HOMERE. Livre IX. 85 mes par ses ruses & par ses strata- @ gesmes de guerre & dont la gloire « vole jusqu'au ciel ; je demeure « dans l'isse d'Ithaque, dont l'air est « fort temperé, & qui est celebre par « le mont Nerite tout couvert de « bois. Elle est environnée d'isses « toutes habitées. Elle a prés d'elle « Dulichium, Samé & plus bas Za- « cynthe qui n'est presque qu'une « forest, & elle est la plus prochaine « du continent & la plus voysine du « pole: les autres sont vers le midy « & vers le levant. C'est une isle ef- « carpéc, mais qui porte une brave « jeunesse, & pour moy je ne voy « rien qui soit plus agréable à l'hom- « me que sa patrie. La Déesse Ca- « lypso a voulu me retenir dans ses « grotes profondes & me prendre « pour mary. La charmante Circé, « qui a tant de merveilleux fecrets, « m'a fait les mesmes offres, & n'a « rien oublié pour me retenir dans « son Palais, mais inutilement. Ja- «

» mais elle n'a pû me persuader, car » nous n'avons rien de plus doux ni » de plus cher que nostre patrie & » nos parents, & pour les revoir » nous quittons volontiers le pays » le plus abondant & les establissen ments les plus avantageux & les » plus solides. Mais il faut commen-» cer à vous dire tous les malheurs » qu'il a plû à Jupiter de m'envoyer » depuis mon départ de Troye. Je n'eus pas plustost mis à la » voile avec toute ma flotte, que je » fus battu d'un vent orageux qui » me poussa sur les costes des Cico-» niens vis-à-vis de la ville d'Ismare. » Là je sis une descente; je battis » les Ciconiens ; je saccageay leur » ville & j'emmenay un grand butin. » Nous partageasmes nostre proye » avcc le plus d'égalité qu'il fut pos-» fible, & je pressois mes Compa-» gnons de se rembarquer sans per-

D'HOMERE. Livre IX. 87 rent à faire bonne chere sur le ri- « vage; le vin ne fut pas espargné, « ils égorgerent quantité de moutons « & de bœufs. Cependant les Cico- a niens appellerent à leurs secours « d'autres Ciconiens leurs voysins, « qui habitoient dans les terres, & a qui estoient en plus grand nombre, « plus aguerris qu'eux, mieux disciplinez & mieux dressez à bien com- « battre à pied & à cheval. Ils vin- « rent le lendemain à la pointe du « jour avec des troupes aussi nombreuses que les feuilles & les fleurs . du printemps. Alors la fortune « commença à se déclarer contre « nous par l'ordre de Jupiter, & à « nous livrer à tous les malheurs enfemble. Les Ciconiens nous atta- . querent devant nos vaisseaux à « grands coups d'espées & de piques. Le combat fut long & opiniastré. « Tout le matin pendant que la sa- « crée lumiere du jour croissoit, nous \* foutinsmes heureusement leurs ef18 L'ODYSSE'E

» forts, quoy-qu'ils fussent tres su-» perieurs en nombre; mais quand » le soleil commença à pancher vers » fon couchant, ils nous enfoncerent » & nous tuerent beaucoup de monde. > Je perdis fix hommes par chacun » de mes vaisseaux, le reste se sauva, » & nous nous éloignasmes avec joye » d'une plage qui nous avoit esté si » funeste. Mais quelque pressez que » nous fussions, mes navires ne parti-» rent point que nous n'eussions ap-» pellé trois fois à haute voix les » ames de nos Compagnons qui avoient esté tuez. Alors le souve-» rain maistre du tonnerre nous en-» voya un vent de nord tres violent » avec une furieuse tempeste; la » terre & la mer furent en un mo-» ment couvertes d'espais nuages, & » une nuit obscure tomba tout d'un s coup des cieux. Mes vaisseaux esb toient poussez par le travers sans » tenir de route certaine ; leurs voiles furent bien-tost en pieces par

D'HOMERE. Livre IX. 89 la violence du vent : nous les baif- « sasmes & les pliasmes pour éviter « la mort qui nous menaçoit, & à « force de rames nous gagnasmes « une rade où nous fusmes à cou- « vert. Nous demeurasmes-là deux « jours & deux nuits accablez de tra- « vail & devorez par le chagrin. Le « troisiéme jour, dés que l'aurore « eut paru, nous relevalmes nos mats, « & déployant nos voiles, que nous « avions raccommodées, nons nous « remismes en mer. Nos pilotes, se- « condez par un vent favorable, nous « menoient par le plus droit chemin, « & je me flattois d'arriver heureuse- « ment dans ma patrie; mais com- « me je doublois le cap de Malée, « le violent Borée & les courants de 🔪 cette mer me repousserent & m'éloignerent de l'isse de Cythere. « De-là je voguay neuf jours entiers « abandonné aux vents impetueux, « & le dixiéme jour j'aborday à la « terre des Lotophages, qui se nour90 L'ODYSSE'E

» riffent du fruit d'une fleur. Nous » descendismes, nous fismes de l'eau, » & mes Compagnons se mirent à » préparer leur difner. Après le re-» pas je choisis deux des plus hardis » de la troupe, & je les envoyay avec » un heraut reconnoistre le pays & » s'informer quels peuples l'habi-» toient. Ils marchent bien délibe-» rez & se messent parmi ces peuples, » qui ne leur firent aucun mauvais » traitement: ils leur donnerent feu-» lement à gouster de leur fruit de » lotos. Tous ceux qui mangerent » de ce fruit ne vouloient ni s'en » retourner, ni donner de leurs nou-» velles, ils n'avoient d'autre envie » que de demeurer-là avec ces peu-» ples, & de vivre de lotos dans un » entier oubli de leur patrie. Mais » je les envoyay prendre, & malgré » leurs larmes je les fis monter sur » leurs vaisseaux, je les attachay aux » bancs, & je commanday à tous mes » autres Compagnons de se rembar-

D'HOMERE. Livre IX. 91 quer, de peur que quelqu'un d'en- « tre eux venant à gouter de ce lo- « tos, n'oubliast son retour. Ils se « rembarquent tous sans differer & « font escumer les flots sous l'effort « de leurs rames. Nous nous éloi- « gnons de cette coste fort assligez, « & nous sommes portez par les « vents sur les terres des Cyclopes, « gens superbes qui ne reconnoissent « point de loix; & qui se confiant « en la providence des Dieux, ne « plantent ni ne sement, mais se « nourrissent des fruits que la terre « produit fans estre cultivée. Le fro- « ment, l'orge & le vin croissent « chez eux en abondance, les pluyes « de Jupiter groffissent ces fruits, qui « meurissent dans leur faison. Ils ne « tiennent point d'assemblées pour « déliberer sur les affaires publiques, « & ne se gouvernent point par des « loix generales qui reglent leurs « mœurs & leur police, mais ils ha- « bitent les fommets des montagnes, « 92 L'ODYSSÉ'E

& fe tiennent dans des antres. Chacun gouverne sa famille & regne
fur sa femme & sur ses enfants, &
ils n'ont point de pouvoir ses uns

» fur les autres. Vis-à-vis & à quelque distance » du port de l'isse que ces Cyclopes » habitent, on trouve une petite » isle toute couverte de bois & plei-» ne de chevres fauvages, parec » qu'elles n'y font point espouvan-» tées par les hommes, & que les » chasseurs, qui se donnent tant de » peine en brossant dans les forests & en courant sur les cimes des montagnes, n'y vont point pour » les poursuivre. Elle n'est frequen-» tée ni par des bergers qui gardent » des troupeaux, ni par des laboureurs qui travaillent les terres, mais » demeurant toujours inculte, elle » n'a point d'habitants, voilà pour-» quoy elle est si pleine de chevres » sauvages. Et ce qui la rend inha-» bitée, c'est que les Cyclopes ses

D'HOMERE, Livre IX. 93 voysins n'ont point de vaisseaux, « & que parmi eux il n'y a point de « charpentiers qui puissent en bastir « pour aller commercer dans les au- « tres villes, comme cela se pratique « parmi les autres hommes qui traversent les mers & vont & vien- « nent pour leurs affaires particulie- « res. S'ils avoient eu des vaisseaux « ils n'auroient pas manqué de se « mettre en possession de cette isle, & qui n'est point mauvaise, & qui c porteroit toutes sortes de fruits, « car tous ses rivages sont bordez « de prairies bien arrosées, toujours « couvertes d'herbages tendres & « hauts; les vignes y seroient excellentes & le labourage tres aisé, « & l'on y auroit toujours des mois- « sons tres abondantes, car le terroir & est fort gras. Elle a deplus un port « commode & für, où l'on n'a be- « foin d'arrester les vaisseaux ni par « des ancres ni par des cordages; « quand on y est entré, on peut at-

108

ın.

les

fi

94 L'ODYSSE'E

» tendre tranquillement que les pi-» lotes & les vents appellent. A la » teste du port est une belle source » d'une eau excellente sous une gro-» te toute couverte d'aulnes. Nous » abordasmes à cette isse par une » nuit fort obscure, un Dieu sans » doute nous conduisant, car nous » ne l'avions pas apperceûë; ma » flotte estoit enveloppée d'une pro-» fonde obscurité & la lune n'esclai-. » roit point, car les nuages la cou-» vroient toute entiere. Aucun de » nous n'avoit donc découvert l'isse, » & nous ne nous apperceumes que » les flots se brisoient contre les ter-» res que quand nous fusmes entrez » dans le port. Dés que nous y fus-» mes, nous pliasmes les voiles, nous » descendismes sur le rivage, & nous » abandonnant au sommeil, nous at-» tendismes le jour. Le lendemain » l'aurore n'eut pas plustost ramené » la lumiere que nous commençasmes à nous promener dans cette

D'HOMERE. Livre IX. 95 isle, dont la beauté nous ravissoit. e Les Nymphes, filles de Jupiter, « firent lever devant nous des trou- « peaux de chevres sauvages, asin e que nous eussions de quoy nous c nourrir. Aussi - tost nous allons a prendre dans nos vaisseaux des « dards attachez à des courroyes, & « nous estant partagez en trois ban- « des, nous nous mettons à chasser. « Dieu nous eut bien-tost envoyé « une chasse assez abondante. J'avois « douze vaiffeaux, il y eut pour cha- « que vaisseau neuf chevres, & mes « Compagnons en choisirent dix « pour le mien, Nous passasmes tout « le reste du jour à table jusqu'au « coucher du soleil; nous avions de « la viande en abondance & le vin « ne nous manquoit point, car à la « prise de la ville des Ciconiens, mes « Compagnons avoient eu soin de « s'en fournir & d'en remplir de « grandes urnes. Nous découvrions « la terre des Cyclopes, qui n'essoit e

r(ĉ

008

01li

laiou- de lle, rez

ous ate in né in

## L'ODYSSÉÉ

b separée de nous que par un petit » trajet, nous voyions la fumée qui » sortoit de leurs cavernes, & nous entendions les cris de leurs trou-

peaux. Dés que le solcil se fut couché & que la nuit eut répandu ses tenebres sur la terre, nous nous mis-» mes à dormir sur le rivage, & le » lendemain à la pointe du jour j'ass semblay mes Compagnons, & je » leur dis, Mes amis, attendez-moy » icy; avec un scul de mes vaisseaux p je vais reconnoistre moy-mesme » quels hommes habitent cette terre » que nous voyons prés de nous, & » m'esclaircir s'ils sont insolents, » cruels & injustes, ou s'ils sont humains, hospitaliers & touchez de la crainte des Dieux. En achevant » ces mots je montay sur un de mes » vaisseaux, & je commanday à un » certain nombre de mes Compa-» gnons de me suivre & de délier les rables; ils obeissent, & s'estant assis for

D'HOMERE. Livre IX. 97 für les bancs ils firent force de ra- « mes. En abordant à cette isle, qui e n'estoit pas éloignée, nous apperceumes dans l'endroit le plus reculé « prés de la mer un antre fort exhaussé tout couvert de lauriers, où « des troupeaux de moutons & de .. chevres faisoient entendre leurs . cris. Tout autour estoit une basse- « cour spacieuse bastie de grosses « pierres non taillées; elle estoit om- « bragée d'une fustaye de grands pins « & de hauts chesnes. C'estoit-là « l'habitation d'un homme d'une tail- « le prodigieuse, qui paissoit seul ses « troupeaux fort loin de tous les au- « tres Cyclopes, car jamais il ne se « mesloit avec eux, mais se tenant « toujours à l'écart, il menoit une « vie brutale & sauvage. C'estoit un « monstre estonnant ; il ne ressem- « bloit point à un homme, mais à « une haute montagne dont le fom- « met s'éleve au dessus de toutes les « montagnes voyfines. J'ordonnay à « Tome II.

165

un

of L'ODYSSÉE

> mes Compagnons de m'attendre » & de bien garder mon vaisseau, & » aprés en avoir choisi seulement » douze des plus déterminez, je m'a-» vançay, portant avec moy un ou-» tre d'excellent vin rouge, que m'a-» voit donné Maron, fils d'Évanthes » & grand Prestre d'Apollon, qui » estoit adoré à Ismare. Il m'avoit » fait ce present par reconnoissance » de ce que touchez de son caractere, » nous l'avions fauvé avec sa femme » & ses enfants & garanti du pillage, » car il demeuroit dans le bois facré » d'Apollon. Il me donna encore » fept talents d'or & une belle coupe » d'argent, & aprés avoir rempli » douze grandes urnes de cet excel-» lent vin, il fit boire tous mes Com-» pagnons. C'estoit un vin délicieux » sans aucun messange, une boisson » divine. Il ne la laissoit à la dispo-» sition d'aucun de ses esclaves, pas » mesme de ses enfants; il n'y avoit p que sa femme & luy & la maistress

D'HOMERE. Livre IX. 9. de l'office qui en eussent la clef. « Quand on en beuvoit chez luy, il « mesloit dans la coupe vingt fois « autant d'eau que de vin, & malgré « ce messange il en sortoit une odeur « celeste qui parfumoit toute la mai- « fon. Il n'y avoit ni fagesse ni tem- « perance qui pussent tenir contre « cette liqueur. J'emplis donc un « outre de ce vin, je le pris avec « moy, avec quelques autres provi- « fions, car j'eus quelque pressenti- « ment que nous aurions affaire à « quelque homme d'une force pro- « digieuse, à un homme sauvage & « cruel, & qui ne connoistroit ni rai- « fon ni justice. En un moment « nous arrivalmes dans la caverne. « Nous ne l'y trouvasmes point ; il « avoit mené ses troupeaux au pas- « turage. Nous entrons & nous ad- « mirons le bel ordre où tout est « dans cet antre ; les paniers de jonc « pleins de fromage; les bergeries « remplies d'agneaux & de che- \* E ij

100

100 L'ODYSSE'E

» vreaux, & ces bergeries toutes fe-» parées; il y en avoit de differentes » pour les differents âges. Les plus » vieux estoient d'un costé, ceux d'un âge moyen d'un autre, & les » plus jeunes estoient aussi à part. Il » y avoit quantité de vaisseaux pleins » de lait caillé, & on en voyoit d'au-» tres tous prests pour traire ses bre-» bis & ses chevres quand elles re-» viendroient du pasturage. Tous » mes Compagnons me prioient in-» stamment de nous en retourner » fur l'heure mesme, de prendre ses » fromages, d'emmener ses agneaux » & ses chevres, & de regagner » promptement nostre vaisseau. Je » ne voulus jamais les croire; c'estoit » pourtant le meilleur parti : mais · à quelque prix que ce fust je vou-• lois voir le Cyclope, & sçavoir » s'il ne me feroit pas les presens d'hospitalité, quoy-que je crusse
 bien que sa vûë ne seroit pas fort » agréable à mes Compagnous. Nous

D'HOMERE. Livre IX. 101 allumons du feu pour offrir aux «. Dieux un leger sacrifice, & nous « nous mettons à manger de ces fro- « mages, en attendant le retour de « nostre hoste. Enfin nous le voyons « arriver; il portoit sur ses espaules « une charge horrible de bois sec « pour préparer son souper. En en- « trant il jette à terre sa charge, qui « fit un si grand bruit, que nous en « fulmes effrayez, & que nous allasmes nous tapir dans le fond de « l'antre. Aprés cela il fit entrer les « brebis & laissa à la porte tous les « masses. Il ferma ensuite sa caverne « avec une roche que vingt charre- « tes attelées de bœufs les plus forts « n'auroient pû remuer, si énorme « estoit la masse de pierre dont il bou- « cha l'entrée de sa caverne. Quand « il se fut bien fermé, il s'assit, commença à traire ses brebis & ses a chevres, mit fous chacune fon a- « gneau & fon chevreau, fit cailler « la moitié de son lait, qu'il mit dans «

)Įť

015

in

110 | 65

201

jne: Je

1136

011-

ioil lens uffe fort

E iij

102 L'ODYSSEE

des paniers pour en faire du fromage, & reserva l'autre moitié
dans des vaisseaux pour le boire à
fon souper. Tout ce menage estant fini, il alluma du seu, & nous
ayant apperceus à la clarté du seu,
il nous cria, Estrangers, qui estes
vous! d'où venez-vous en traversant les slots! Est-ce pour le negoce! ou errez-vous à l'avanture
comme des pirates qui escument
les mers, en exposant leur vie pour
piller tous ceux qui tombent entre
leurs mains!

» les mers, en exposant leur vie pour
» piller tous ceux qui tombent entre
leurs mains!

Il dit. Nous sus fusmes saiss de
pouvantable & en voyant cette
tailse prodigieuse. Cependant je ne
laissay pas de luy répondre: Nous
sommes des Grecs qui aprés le
siege de Troye avons esté longtemps le jouet des vents & des
tempesses. En taschant de regagner
nostre patrie nous avons esté escartez de nostre route, & nous

D'HOMERE. Livre IX. 102. avons esté portez en divers pays. « C'est ainsi que l'a ordonné le grand « Jupiter, maistre de la destinée des « hommes. Nous fommes sujets du « Roy Agamemnon, dont la gloire « remplit aujourd'huy la terre entie- « re, car il vient de saccager une « ville celebre & de ruiner un Em- « pire florissant. Nous venons em- « braffer vos genoux ; traitez-nous « comme vos hostes, & faites-nous \* les presens qu'exige l'hospitalité; « respectez les Dieux, nous sommes « vos suppliants, & souvenez-vous e qu'il y a dans les cieux un Jupiter « qui préside à l'hospitalité, & qui « prenant en main la deffense des « estrangers, punit severement ceux e qui les outragent.

nt

Ces paroles ne toucherent point « ce monstre ; il me répondit avec « une dureté impie : Estranger , tu « es bien dépourvû de sens , ou tu « viens de bien loin, toy qui m'ex- hortes à respecter les Dieux & à «

E iiij

104 L'ODYSSE'E

» avoir de l'humanité. Sçache que les Cyclopes ne se soucient point de Jupiter ni de tous les autres Dieux, car nous sommes plus sorts & plus puissants qu'eux; & ne te state point que pour me mettre à couvert de sa colere, j'auray compassion de toy & de tes Compagnons se soucie de luy-mesme ne se tourne à la pitié. Mais dis-moy où tu as laisse ton vaisseau! Est-ce prés d'icy, où à l'extremité de l'isse! que je sçache où il est.

Il parla ainsi pour me tendre des pieges, mais j'avois trop d'experience pour me laisser surpresse.

si tu as laissé ton vaisseau! Est-ce prés d'icy, où à l'extremité de l'isse! que je sçache où il est.

Il parla ainsi pour me tendre des pieges, mais j'avois trop d'experience pour me laisser surperience quand il luy plaist, a fracassé mon vaisser surperience les ala pointe de vostre terre, les vents & les slots en ont dispersé les débris, & je suis eschappé seul avec les Compagnons que vous

D'HOMERE. Livre IX. 105 voyez devant vous.

A peine eus-je fini ces mots que « le barbare se jette sur mes Com- « pagnons, en empoigne deux & les « froisse contre la roche comme de pe- « tits faons. Leur cervelle rejaillit de « tous costez & le sang inonda la terre « tout aux environs. Il les met en pie- « ces, les prépare pour son souper, & « les devore comme un lion qui a « couru les montagnes sans trouver de « proye; il mange non seulement les « chairs, mais les entrailles & les os. « A la vûë de cet horrible spectacle « nous fondions en larmes, levant a les mains au ciel & ne sçachant que « devenir. Aprés qu'il eust rempli « fon vaste estomac des chairs de mes « Compagnons & beu une grande « quantité de lait, il se jette par terre « en s'estendant dans sa caverne au « milieu de ses brebis. Cent fois mon « courage m'inspira la pensée de met- « tre l'espée à la main, de me jetter « fur luy & de luy percer le cœur, «

## 106 L'ODYSSEE

mais une consideration tres forte » me retint. Si je l'avois fait nous » aurions tous peri malheureusement » dans cette caverne, car jamais nous » n'aurions pû oster de la porte l'es-» pouvantable roche dont il l'avoit » bouchée. Nous passasmes ainsi la » nuit dans la douleur & dans les » angoisses en attendant le jour. Le » lendemain dés que l'aurore eut dou » ré les cimes des montagnes, il allu-» me du feu, se met à traire ses bre-» bis les unes aprés les autres & à » donner à chacune ses agneaux. Sa s besogne estant faite, il prend en-» core deux de mes Compagnons » & en fit son disner. Quand il fut » raffasié il ouvrit la porte de l'antre, » fit fortir ses troupeaux, fortit avec » eux & referma la porte sur nous » avec cette énorme roche aussi fa-» cilement qu'on ferme un carquois » avec fon couvercle; & faifant re-» tentir toute la campagne du son » effroyable de son chalumeau, il

D'HOMERE. Livre IX. 167 mena fes troupeaux vers la monta- « gne. Je demeuray donc enfermé « dans cet antre, méditant sur les « moyens de me venger, si Minerve « vouloit m'accorder la gloire de « punir ce monstre. Plusieurs pensées « me passerent dans la teste, mais en- « fin voicy le parti qui me parut le « meilleur. Dans la caverne il y avoit « une grande massuë de bois d'oli- « vier encore vert, que le Cyclope « avoit coupée pour la porter quand « elle seroit séche; à la voir, elle « nous parut comme le mast d'un « vaisseau de charge à vingt rames, « qui affronte toutes sortes de mers; « elle estoit aussi haute & aussi grosse. « J'en coupay moy-mesme environ « la longueur de quatre coudées, & « la donnant à mes Compagnons, je « leur ordonnay de la dégrossir. Ils « la raboterent & l'amenuiserent, & e moy la retirant de leurs mains, je . l'aiguisay par le bout, j'en fis aussi- « tost durcir la pointe dans le feu, & «

LIS

it

E vj

108 L'ODYSSE'E

» je la cachay dans du fumier dont il y avoit grande quantité dans » cette caverne. Ensuite je fis tirer » tous mes Compagnons au fort, » afin que la fortune choisift ceux » qui devoient avoir la réfolution » de m'ayder à enfoncer ce pieu dans » l'œil du Cyclope quand il seroit » enseveli dans un profond sommeil. » Mes Compagnons tirerent, & heu-» reusement le sort tomba sur les » quatre que j'aurois moy - mesme » choisis à cause de leur intrepidité & de leur audace. Je me mis vob lontairement à leur teste pour con-» duire cette entreprise si perilleuse. Sur le foir le Cyclope revint des » pasturages à la teste de ses troupeaux, il les fait tous entrer, & » contre fa coutume il ne laissa aus cune beste à la porte, soit qu'il s craignist quelque surprise, ou que » Dieu l'ordonnaît ainsi pour nous » fauver du plus grand de tous les > dangers. Aprés qu'il eut bouché

D'HOMERE. Livre IX. 109 sa porte avec cet horrible rocher, « il s'assit & se mit à traire ses brebis « & ses chevres à son ordinaire, leur « donna à chacune leurs petits, & « quand tout fut fait, il prit encore « deux de mes Compagnons, dont il « fit fon fouper. Dans ce moment « je m'approchay de ce monstre, & « luy presentant de ce vin, que j'avois « apporté, je luy dis, Cyclope, tenez, « beuvez de ce vin, vous avez assez « mangé de chair humaine; vous « verrez quelle est cette boisson, dont « j'avois une bonne provision dans « mon vaisseau; le peu que j'en ay « fauvé, je l'ay apporté avec moy « pour vous faire des libations com- « me à un Dieu, si touché de com- « passion vous avez la bonté de me « renvoyer dans ma patrie. Mais vous « vous estes porté à des excés de « cruauté indignes de vous. Eh qui « pensez-vous deshormais qui vou- « dra venir dans vostre isle, quand « on sçaura avec quelle inhumanité . Nous traitez les estrangers!

Il prit la coupe de mes mains » fans me répondre & but. Il trouva » cette boisson si délicieuse, qu'il » m'en demanda encore. Donne-moy » un fecond coup de ce vin fans l'ef-» pargner, me dit-il, & dis-moy tout » presentement ton nom, afin que je » te fasse un present d'hospitalité » dont tu sois content. Cette terre » fournit aux Cyclopes d'excellent » vin que les pluyes de Jupiter nour-» riffent, mais il n'approche pas de » celuy-cy; ce vin que tu me donnes, e ce n'est pas du vin, c'est la mere » goutte du Nectar & de l'ambrosie » mesme des Dieux. Je luy en pre-» sentay une troisiéme coupe, & il eut l'imprudence de la boire. » Quand je vis que le vin commen-» çoit à faire fon effet & à luy por-» ter à la teste, je luy dis avec beau-» coup de douceur, Cyclope, vous » me demandez mon nom, il est assez o connu dans le monde, je vais vous D'HOMERE. Livre IX. 111
Papprendre puisque vous l'ignorez, & vous me ferez le present «
que vous m'avez promis. Je m'appelle Personne; mon pere & ma «
mere me nommerent ainsi, & tous «
mes Compagnons me connoissent «
par ce nom.

Oh bien, puisque tu t'appelles «
Personne, me répond ce monstre «
avec une cruauté inoüie, Personne «
fera le dernier que je mangeray; je «
ne le mangeray qu'aprés tous ses «
Compagnons; voilà le present que «

je te prépare.

Ensinssant ces mots il tombe à « la renverse, son énorme cou replié « sur son espaule. Le sonmeil, qui « dompte tous les animaux, s'em- « parc de luy. Le vin luy sort de la « gorge avec des morceaux de la « chair de mes Compagnons qu'il a « devorez. Alors tirant le pieu que « j'avois caché sous le sumier, je le « mis dans la cendre vive pour le faire « chausser, & m'adressant à mes Com- «

112 L'ODYSSE'E

» pagnons, je leur dis tout ce que je » crus le plus capable de fortifier leur » courage, afin qu'aucun d'eux ne » fust sais de frayeur & ne reculast » dans le moment de l'execution. » Bien-tost le pieu fut si chaud que » quoy-qu'encore vert, il alloit s'en » flammer, & il estoit desja tout rou-» ge. Je le tire donc du feu, mes » Compagnons tout prests autour » de moy. Alors Dieu m'inspira une » audace surnaturelle. Mes Compa-» gnons prenant le pieu, qui estoit » pointu par le bout, l'appuyent sur » l'œil du Cyclope, & moy m'esse-» vant par dessus, je le faisois tour-» ner. Comme quand un charpentier » perce avec un virebrequin une » planche de bois pour l'employer à » la construction d'un vaisseau, il » appuye l'instrument par dessus, & » ses garçons au dessous le font tour-» ner avec fa courroye qui va & vient » des deux costez & le virebrequin » tourne sans cesse ; de mesme nous

D'HOMERE. Livre IX. 113 faisions tourner ce pieu dans l'œil « de ce monstre. Le sang rejaillit au- « tour du pieu tout ardent. La va- « peur, qui s'éleve de sa prunelle, luy « brusse les paupieres & les sourcils, « & les racines de son œil embrasées « par l'ardeur du feu, jettent un sif- « flement horrible. Comme lorf- « qu'un forgeron, aprés avoir fait « rougir à sa forge le fer d'une ha- « che ou d'une scie, le jette tout « bruslant dans l'eau froide pour le « durcir, car c'est ce qui fait la bonté « de sa trempe, ce fer excite un sif- « flement qui fait retentir la forge; « l'œil du Cyclope siffla de mesme « par l'ardeur du pieu.

Le Cyclope s'éveillant, jette des « cris espouventables dont toute la « montagne retentit. Saiss de frayeur « nous nous éloignons ; il tire de « son ceil ce pieu tout dégoutant « de sang, le jette soin de luy & apelle à son secours les Cyclopes qui « habitoient tout autour dans les an «

HA L'ODYSSE'E

» tres des montagnes voyfines. Ces » Cyclopes entendant sa voix, arri-» vent en foule de tous costez & » environnant l'antre ils luv deman-» dent la cause de sa douleur : Po-» lypheme, que vous est-il arrivé! » Qu'est-ce qui vous oblige à nous-» réveiller au milieu de la nuit, &-» à nous appeller à vostre ayde! » Quelqu'un emmene-t-il vos trou-» peaux ! Quelqu'un attente-t-il à » vostre vie à force ouverte ou par » la ruse ! Le terrible Polypheme » répond du fond de son antre, He-» las! mes amis, Perfonne. Plus il » leur dit ce nom, plus ils sont trom-» pez par cette équivoque. Puisque » ce n'est personne qui vous a mis en » cet estat , luy disent-ils , que pou-» vons - nous faire! Pouvons - nous » vous délivrer des maux qu'il plaist » à Jupiter de vous envoyer! Ayez » donc recours à vostre pere Neptu-» ne, & luy adressez vos vœux pour » le prier de vous secourir.

D'HOMERE. Livre IX. 115

Aprés luy avoir donné cette belle consolation ils se retirent. Je ne a pus m'empescher de rire de l'erreur « où ce nom si heureusement trouvé «

les avoit jettez.

US

Le Cyclope soupirant & rugis- « fant de douleur, s'approche à taf- « tons de l'entrée de sa caverne, en « oste la pierre & s'assied au milieu, « fes deux bras estendus pour nous « prendre quand nous fortirions, car « il me croyoit assez imprudent pour « tenter de sortir avec ses troupeaux. « Mais le peril estoit trop manifeste. « Je me mis donc à penser aux mo- « yens que je pourrois trouver pour '« garantir de la mort mes Compa- « gnons & pour me fauver moy-mef- & me. Il n'y a point de ruse, point « de stratagesme qui ne me passast « alors dans l'esprit, car il s'agissoit « de la vie & le danger estoit pres- « fant. Voicy enfin le parti qui me « parut le plus seur.

Il y avoit dans ses troupeaux «

### 116 L'ODYSSEE

» des beliers fort grands & fort » beaux, & dont la laine de couleur » de violette cstoit fort longue & » fort espaisse. Je m'avisay d'en lier-» trois ensemble, & pour cet effet je » pris les branches d'ozier qui ser-» voient de lit à ce monstre abomi-» nable en toutes sortes d'injustices » & de cruautez. Avec ces branches » i'assemble ces beliers & les lie trois » à trois; celuy du milieu portoit un » de mes Compagnons, & les deux » des costez luy servoient comme de » rempart. Les voilà donc chacun » d'eux porté par trois beliers. Il y » avoit un belier d'une grandeur & » d'une force extraordinaire, qui » marchoit toujours à la teste du » troupeau, je le reservay pour moy. » M'estendant donc sous luy & em-» poignant sa laine à pleines mains, » je me tenois collé fortement à son » ventre avec beaucoup de réfolu-» tion. Nous passons la nuit en cet » estat, non sans beaucoup de crainte

D'HOMERE. Livre IX. 117 & d'inquietude, Le lendemain dés « que l'aurore eut ramené le jour, le « Cyclope fit sortir ses troupeaux « pour le pasturage. Les brebis n'es- « tant point traittes à leur ordinaire, « & se sentant trop chargées de lait, « remplirent de leurs beslements la « bergerie, Leur berger, qui sentoit « des douleurs tres aigues, tastoit « avec ses mains le dos de ses mou- « tons qui fortoient, & jamais, in- « sensé qu'il estoit, il ne soubçonna « que mes Compagnons estoient ef- « tendus fous le ventre de ceux du « milieu. Le belier, sous lequel j'es- « tois, sortit le dernier, chargé d'une « toison fort espaisse & de moy qui « estois fort agité & fort inquiet. « Le terrible Polypheme le taste avec « fes mains & luy parle en ces termes : « Mon cher belier, pourquoy fors-tu « aujourd'huy le dernier de mon an- « tre! Avant ce jour ce n'estoit pas « ta coutume de fortir aprés mes « moutons, & tous les matins tu &

er

115

11

#### 118 L'ODYSSE'E

» marchois le premier à la teste du » troupeau. Tu estois toujours le » premier dans les vertes prairies; » toujours le premier dans les eaux » des fleuves, & tous les soirs tu re-» venois le premier dans ma caverne. » Aujourd'huy tu sors le dernier. » Qu'est-ce qui peut causer ce chan-» gement! Est-ce la douleur de voir » que tu n'es plus conduit par l'œil » de ton maistre! Un méchant, nom-» mé Personne, assisté de ses Com-» pagnons aussi scelerats que luy, m'a » rendu aveugle, aprés avoir lié mes » forces par le vin. Ah, je ne croy » pas qu'il luy fust possible d'éviter » la mort, si tu avois de la connois-» fance & que tu pusses parler & me » dire ou se cache ce malheureux » pour se dérober à ma fureur ; bien-» tost écrasé contre cette roche, il » rempliroit ma caverne de son sang » & de sa cervelle dispersée de tous » costez, & alors mon cœur sentiroit » quelque soulagement dans les maux

D'HOMERE. Livre IX. 119
affreux que m'a fait ce miserable, «
ce scelerat de Personne. «

En finissant ces mots il laisse « passer son belier. Quand nous nous « vismes un peu loin de la caverne & « de la cour, je me détachay le pre- « mier de dessous mon belier, j'allay « détacher mes Compagnons, & sans « perdre un moment nous choisismes « les meilleurs moutons du troupeau « que nous poussasmes devant nous, « & nous prismes le chemin de nos- « tre navire. Nostre arrivée causa « une grande joye à nos Compa-« gnons, qui n'esperoient plus de « nous revoir; mais en mesme temps « ils se mirent à pleurer ceux qui « nous manquoient. Je leur fis signe a de cesser ces larmes, & leur or- « donnay d'embarquer promptement « nostre proye & de gagner la haute « mer. Ils remontent tous dans le « vaisseau, & remplissant les bancs ils « font gemir les flots sous l'effort de « leurs rames.

163

0j

er

ux

Ti-

120 L'ODYSSÉ'E

Quand je me vis éloigné de la » caverne de la portée de la voix, j'ab dressay ces paroles piquantes au » Cyclope, & je luy criay de toute » ma force, Cyclope, tu as eû grand » tort d'abuser de tes forces pour de-· vorer les Compagnons d'un homme sans deffense, & ces maux venp geurs ne pouvoient pas manquer . de t'arriver. Malheureux, tu as · devoré dans ton antre tes suppliants » & tes hostes, c'est pourquoy Jupi-• ter & les autres Dieux t'ont puni · de ton inhumanité. Ces paroles augmenterent sa fureur. Il détacha la cime d'une haute montagne & la jetta avec tant de force, qu'elle tomba devant nostre vaisseau. La chute de cette masse énorme excita un mouvement si violent dans la mer, que le flot en reculant repoussa nostre vaisseau contre la terre, comme auroit pû faire le flux de l'ocean, & pensa e le briser contre le rivage; mais moy

D'HOMERE. Livre IX. 121 moy prenant ausli-tost un long aviron, je le repoussay & l'éloignay. « Et exhortant mes Compagnons je « leur ordonnay d'un signe de teste « de faire force de rames pour nous « mettre à couvert du danger qui « nous menaçoit. Ils rament en mes- « me temps fans se menager. Quand \* nous fulmes une fois aussi loin, « j'adressay encore la parole au Cy- « clope, quoy-que tous mes Com- « pagnons talchassent de m'en em- « pescher. Cruel, que vous estes, me « disoient-ils, pourquoy voulez-vous « irriter davantage cet homme bar- « bare, qui en lançant contre nous « cette énorme masse comme un « trait, a ramené nostre vaisseau con- « tre le rivage. Nous avons crû n'en « pas revenir. S'il entend encore vos « infultes, ou seulement vostre voix, « il nous écrasera & brisera nostre « vaisseau avec quelque masse de ro- « cher encore plus grande, qu'il lan- « cera contre nous.

Tonce II.

Ecurs remonstrances furent inutiles, j'estois trop irrité contre ce
monstre, pour me retenir. Je luy
criay donc, Cyclope, si un jour
quelque voyageur te demande que
r'a causé cet horrible aveuglement,
tu peux répondre que c'est Ulysse
le destructeur de villes, sils de
Laërte, qui habite à Ithaque.

A ces mots fes heurlements re-» doublent & il se met à crier : Helas » voilà donc l'accompliffement des » anciens oracles. Il y avoit autre-» fois icy un celebre devin nommé » Telemus fils d'Eurymus, qui avoit » le don de prédire l'avenir, & qui a » vicilli parmi les Cyclopes en exer-» çant sa profession. Il m'avertit un » jour que tout ce que je souffre » m'arriveroit, & me dit en propres » termes que je serois privé de la » vûë par les mains d'Ulysse. Sur » cette prédiction je m'attendois à » voir arriver icy quelque homme » beau, bien fait, de grande taille & d'une force bien au dessus de la «
nostre. Et aujourd'huy c'est un petit homme, sans sorce, de méchante «
mine, qui m'a crevé l'œil aprés «
m'avoir dompté par le vin. Ha, je «
t'en prie, Ulysse, approche que je «
te fasse les presens d'hospitalité, & «
que je presse Neptune de savoriser «
ton retour; je suis son sils & il se «
gloriste d'estre mon pere. S'il veut «
il a le pouvoir de me guerir, & je «
n'attends ma guerison ni d'aucun «
autre Dieu, ni d'aucun homme. «

Ne te flatte point de ta guerison, «
luy répondis-je; & plust à Dieu que «
j'eusse aussi-bien pû te priver de la «
vie, & te précipiter dans le sombre «
Royaume de Pluton, comme il est «
seur que Neptune ne te rendra pas «
l'œil que tu as perdu.

des

tre-

mé

ioit

ui I

rer.

fre

prů

e la

Sur

3 2

mić

Le Cyclope piqué de ces paroles, adresse en mesme temps ses «
prieres à Neptune, & luy dit en «
levant les mains au ciel: «

Grand Neptune, qui avez la «

Fi

124 L'ODYSSEE

» force d'esbransler la terre jusqu'à » ses fondements, escoutez les vœux » que je vous adrelle : fi je fuis veri-» tablement vostre fils, & si vous ef-» tes veritablement mon pere, accor-» dez-moy ce que je vous demande; » empeschez Ulysse, le destructeur » de villes, fils de Laërte, qui ha-» bite à Ithaque, de retourner jamais dans fon Palais; ou fi c'est » l'ordre des Destinées qu'il revoye » sa patrie, sa famille & ses amis, » qu'il n'y arrive qu'aprés longues » années, qu'il n'y arrive qu'aprés » avoir perdu ses Compagnons, en méchant équipage & fur un vaif-» feau d'emprunt, & qu'il trouve fa » maison pleine de troubles.

Il fit cette priere, & Neptune

"l'exauça. En mesme temps il leve

une roche plus grande que la pre
miere, & luy failant faire plusieurs

tours avec son bras pour luy don
ner plus de force, il la lance; la

roche tombe derriere nostre vais.

D'HOMERE. Livre IX. 125 seau. Il s'en fallut bien peu qu'elle d' ne tombast sur le bout de la poup- « pe & qu'elle ne fracassast le gou- « vernail. La chute de cette masse « énorme fait reculer la mer, & le « flot agité pousse en avant nostre « vaisseau & l'approche de l'isse où « nous avions laissé nostre flotte, & « où nos Compagnons nous atten-« doient dans une extresme affliction. « Dés que nous fusmes abordez, « nous tirasmes nostre vaisseau sur le « fable, & descendus sur le rivage, « nous nous mismes d'abord à parta- « ger les moutons que nous avions « enlevez au Cyclope; tous mes « Compagnons en eurent leur part, « & d'un commun consentement ils « me firent present à moy scul du « belier qui m'avoit sauvé. Je l'offris « dés le moment en sacrifice au fils « de Saturne qui regne sur les hom- « mes & sur les Dieux. Mais mon « facrifice ne luy fut pas agréable; « il me préparoit de nouveaux mal- «

126 L'ODYSSE'E

heurs, & rouloit dans sa tefte le » dessein de faire perir mes vai feaux » & tous mes chers Compagnons. » Nous passasmes tout le reste du jour » jusqu'au coucher du solcil à faire » bonne chere & à boire de mon ex-» cellent vin. Quand le soleil sut vouché & que la nuit eut répandu » ses voiles sur la terre, nous nous » couchasmes sur le rivage mesme, & » le lendemain à la pointe du jour » je pressay mes Compagnons de se » rembarquer & de désier les cables. Is montent tous dans leurs vaif-:» seaux, prenent les rames & fendent p le sein de la vaste mer. Nous nous doignons de cette terre fort joyeux d'avoir eschappé la mort, mais fort na tristes de la perte que nous avions a faite.

# REMARQUES

SUR

## L'ODYSSEE D'HOMERE.

### LIVRE 1X.

Page TI je suis persuadé que la fin la 83. L plus agréable que l'homme puisse se proposer, c'est de voir tout un peuple en joye Le but d'Homere est toujours de donner des instructions utiles, & de faire voit que la volupté est tres opposée à la vertu & toujours tres pernicieule. C'est ce qu'il fait en toute occasion. Cependant voicy un paffage considerable qui, en relevant la volupté, semble avoir pû donner lieu dans les fiecles suivants à Epicure d'en faire la principale fin de l'homme. Les Anciens ont beaucoup discouru sur cet endroit, & le resultat de ce qu'ils ont dit, est qu'Ulysse s'accommode au temps, aux coutumes & aux mœurs de ceux à qui il parle, qu'il flate le Prince dont il a besoin, & qu'il loue ce que ce Prince trouve agréable & aimable. Alcinous luy a dit dans le Livre precedent pag. 19. Nos divertissements de tous les

UĂ

1.28.

jours ce sont les festins, la musique, la danse, la galanterie, &c. Ulysse par complaisance fait semblant de trouver cela fort beau. On peut voir Athenée, liv. 1 2. chap. 1. Je ne nie pas qu'il ne puisse y avoir de la complaifance & de la diffimulation dans ces paroles d'Ulysse, mais je suis persuadée qu'on peut les prendre à la lettre sans que ce sentiment puisse estre blasme, & sans qu'Homere doive craindre aucun reproche. Ulyfse vient d'essuyer des maux infinis; il vient de voir finir une guerre qui a desolé une grande partie de l'Europe & de l'Asie, & aprés tant de malheurs il arrive dans une isse où l'on ne connoist point la guerre, & où le peuple est heureux & passe sa vie dans les plaisirs. Que fait-il sur cela ! il loue ce qu'il y a de plus honneste, les festins & la musique, & ne dit pas un mot de la galanterie dont Alcinous a parlé, ce qui me paroift tres digne d'attention; ce n'est pas une petite marque de la sagesse d'Homere. De plus il tourne en éloge pour le Prince le bonheur dont ses peuples jouissent sous luy: Je suis persuade, dit-il, que la fin la plus agréable que l'homme, c'est à dire le Prince, puisse se proposer, c'est de voir tout un peuple se divertir. Certainement on ne peut s'empescher de reconnoistre qu'un Prince est tres digne de louange, quand il se propole de rendre les peuples heureux & de

sur L'Odysse'e. Livre IX. 129 les voir dans la joye. Et la plus grande marque du bonheur & de la joye d'un peuple ce sont les sestims & la musique, quand on n'en abuse point. Il faudroit estre bien severe pour blasmer ces plaisirs, qui n'ont rien de contraire à l'honnesteté & à la vertu, & qui sont un contraste admirable avec toutés les horreurs qu'Ulysse vient de voir regner à Troye, & qui ont produit la ruine de tant d'Estats.

La fin la plus agréable] Le terme Grec rivos signifie proprement la fin. Et je croy que c'est de ce passage d'Homere que les Philosophes ont pris teur mot rivin, sines, dont ils se servent dans la morale, pour dire se but auquel on rapporte toutes ses pensées, toutes ses actions, en un mot la sin où tout le monde tend & que tout le monde se propose. On connoist les beaux livres de Ciceron de Finibus.

Page 84. Quoy que j'habite une contrée fort éloignée] Ulysse fait bien sa cour à ce Prince, en luy faisant croire par ces paroles qu'il est convaince de la verité de tout ce qu'il suy a dit de l'éloignement de son isse.

Page 85. Et plus bas Zacynthe, qui n'est presque qu'une sorest ] Zacynthe, Zanthe au midy de Cephalenie ou Samé. C'est une isse de soixante milles de tour, toute pleine de hautes montagnes convertes de bois; &

c'est ce qui luy sit donner ce nom; car, comme Bochart l'a remarqué, les Pheaciens la nommerent ainsi du mot Zachuth, qui signisse hauteur.

Et elle est la plus prochaine du continent & la plus voysine du pole | Strabon nous 2

avertis que ce vers

Αυτη δε χθαμαλή πανυπερζάτη είν άλὶ

Προς ζόφον.

a esté mal expliqué par quelques anciens Grammairiens:

Ipsa autem humilis & sublimis in mari sita est

Versus caliginem.

Comment peut on appeller basse une isse qu'Homere appelle encore icy renglan, escarpée, & qui est comme un nid sur des rochers, pour me servir des paroles de Ciceron ! & it nous en donne la veritable explication. Ce mot Leaman, dit-it, ne signifie pas icy basse, mais prochaine du continent, Leaman, pour Laman, voysine de la terre, & muvarpsem ne signisse pas haute, mais prochaine du pole, ce qu'il détermine par ce mot more l'évor, versus caliginem: car par cette obscurité il désigne le nord, comme par l'aurore & le solieil il marque le cossé du monde opposé au septentrion. On peut voir l'endroit dans

SUR L'ODYSSEE. Livre IX. 131 fon liv. 9. Il est vray que pour ces derniers mots, apoc vial x'incher n, je me sui éloignée de son sentiment, & je les ay expliquez, les autres sont vers le midy à vers le seuant. Et je n'ay fait en cela que suivre la situation que nos Cartes mesmes donnent aujourd'huy à ces isses par rapport à Ithque, qui est la plus voysine du continent de l'Epire & la plus septentrionale. Elle a au levant Dulichium & quelques autres isses, & au midy elle a Samé & Zacynthe.

La charmante Circé] II y a dans le Grec: Circé de l'ifle d'Aeca, & j'expliqueray au commencement du x11. Liv. ce que c'est que cette isle. On peut voir là mes Remaques. Circé est appellée donéesse à cause de ses charmes & de ses enchantements.

Page 86. Je n'eus pas plussos mis à la voile avec toute ma flotte] Voicy où il faut prendre le commencement de l'Odysse, pour la réduire à une narration simple, naturelle, & affranchie du renversement poëtique.

Que je fus battu d'un vent violent qui me poussa fur les costes des Ciconiens ] Ces Ciconiens estoient sur les costes de Thrace price de Muronée, qu'on prétend la mesme qu'Ismare, dont Homere parle icy. Ulysse les astaqua, parce qu'ils avoient envoyé du seREMARQUES

ecurs aux Troyens, comme nous l'avons vadans le 11. Livre de l'Iliade, où Homere dir: Euphemus, fils de Træzenus & petit-fils de Ceus, commandoit les belliqueux Ciconiens.

De se rembarquer saus perdre temps] Le Greed it, dieso med, & je ne voy pas comment on a på expliquer cela d'un vaisseu. dieso med signifie proprement le pied encere moüllé, & celt pour dire promptement, sans se ratrassechie.

Page 87. Et s'amuserent à faire bonne chere Comme cela est fort naturel. La bonne chere est le premier fruir que les soldats veulent tirer de leur viscoire.

Page 88. Je perdis fix hommes par chacun de mes vaiffeaux J Voicy un des entorits que l'impertinent Zoile avoit critiquez. Comment ch-it possible qu'il perise justement six hommes de chaque vaisseau, « qu'aucun vaisseau n'en perde pas davantage! Voilà, disoit-il, un partage ridiculement égat. Mais c'est la critique qui est ridicule à non pas le partage. Ulysse avoit douze vaisseaux; dans ce combat il perdit soixante à douze hommes, ce n'est pas que la perte sus s'est que prenant le total & en le répendant ensuite sur toute la flotte, c'estoit justement six hommes par chaque vaisseau.

SUR L'ODYSSE'E. Live IX. 1332 Que nous n'euffions appellé trois fois à laute voix les ames de nos Compagnons l'Cestoit la coutume quand les Payens navoient pas le temps d'enterrer les morts dans une terre estrangere, ils se contentioient d'appeller trois fois leurs ames à haute voix, comme pour déclarer qu'il ne tenoit pas à eux qu'ils ne les ramenassent dans leur patrie, & par-là ils croyosent avoir faitsfait à la Religion. C'est ainsi que dans le liv. 6. de l'Eneide, Ence dit à Deiphobus,

Mes vaisseaux estoient pousse; par le travers] C'est ce que signific émxaporas, obséque, de costé, lorsque les vaisseaux ne vontépas droit par la prouë, mais qu'ils sont poussée par le costé.

.... Et magna manes ter voce vocavi.

Page 8.9. Nous les bhiffasmes & lespliasmes pour éviter la mort ] Car quoy-queles voiles sussent déchirées, elles ne laissoint pas de donner encore prise au vent.

Nous gagnasmes une rade où nous sustantes à couvert.] Homere ne nomme pas la rade où Ulysse aborda, car comme il ne sattaahe pas toujours à l'exacte Geographie, & qu'il imagine une Geographie fabuleuse pour rendre ses contes plus merveilleux, il veut empescher qu'on ne le suive; & qu'on ne découvre par-là les mensonges dont il

134 REMARQUES enveloppe les veritez qu'il a prises pour fondement.

De-là je voguay neuf jours entiers abandonné aux vents impetueux, & le dixième jour j'aborday à la terre des Lotophages ] !! v avoit sur cet endroit une grande dissertation de Polybe, dont Strabon nous rapporte le précis, liv. 1º Ce grand homme foutenoit qu'icy Homere n'avoit pas placé cette terre des Lotophages dans l'ocean Atlantique, comme il y a placé celle de Calypso & celle de Circé, parce qu'il n'estoit pas vraysemblable qu'en si peu de temps, en dix jours, les vents les plus forts eussent pouffé Úlysfe du cap de Malée dans l'ocean, il faut donc convenir que le Poëte a suivi icy l'exacte Geographie, qu'il n'a point déplacé l'ifle des Lotophages, & qu'il l'a laissée où elle est, c'est à dire, dans la mediterranée, car un bon vent peut tres bien porter du cap de Malée à cette isle en dix jours. Et quand Ulysse appelle les vents qui le pouffent oxooi, impetueux, pernicieux, c'eft parce qu'ils l'escartoient de sa route, quoyque d'ailleurs ils le poussassent tout droit. Cela fait voir qu'Homere suit quelquesois la verité sans fiction, & que d'autres fois il adjoute la fiction à la verité.

Et le dixième jour j'aborday à la terre des Lotophages ] Cette terre des Lotophages est une petite isse qui a trois cents sta-

SUR L'ODYSSEE. Livre IX. 13%. des de longueur & un peu moins de largeur prés de la petite Syrte sur les costes d'Affrique, dont elle n'est separce que d'environ trois cents cinquante pas. Elle est appellée Menix, & par les Arabes Girba, nom qui a formé celuy qu'elle conserve aujourd'huy, car on la nomme Gerbi ou Zerbi. Bochart a découvert que cette isle estoit appellée Menix du Phenicien me-niks, qui marque des eaux qui se retirent, aquas defectus, parce que le petit bras de mer qui la separe du continent est souvent à sec enesté. Et elle a eû le nom de Girba, de l'Arabe Chirba qui fignifie un Chameleon, parce que ce petit animal abonde dans cette isle. Habet Lepores item multos, dit M. de Thou, & Chamæleontes, qui lacertæ magnitudine pares funt.

Loiophages] C'est à dire, qui se nourrissent du fruit du Lotos, c'est pourquo;
cette ille esloit aussi appellée Loiophagitis.
Il y a plusieurs especes de Lotos, il y en a
une qui est proprement une herbe comme
du Sain-foin, qui sevoit de pasture aux
animaux, c'est de celle-là doat il est parsé
dans le x v. Liv. de l'Iliade & dans le 1v.
Liv. de l'Odyssée. Il y en a une autre appellée Lotos Ægyptia, c'estoit une sorte de
Lys, qui selon Herodote naist abondamment dans les eaux du Nil quand il a inondé les terres. Après qu'ils l'ont vicielli, dix
les terres. Après qu'ils l'ont vicielli, dix

REMARQUES cet Historien, liv. 2. Ils le font sécher au foleil, & quand il est sec, ils prennent ce qui est au milieu du Lys & qui ressemble à un pavot, le cuisent er en font du pain. Cette espece conviendroit affez au paffage d'Homere, qui l'appelle le fruit d'une fleur. Mais les Anciens prétendent que ce Poëte parle d'une troisiéme espece appellée Libyca, dont Polybe, qui l'avoit souvent vûë & examinée, fait cette description selon le rapport d'Athenée qui nous a confervé le passage : Le Lotos est un petit arbre rude & espineux, qui a la feiille verte comme le buisson, mais un peu plus espaisse & plus large. Son fruit est d'abord semblable en couleur & en grofseur aux baies de Myrte, mais en croissant il devient de couleur de pourpre. Il est de sa groffeur de l'olive ronde & a un noyau fort petit. Quand il est mur on le cücille, on le fait broyer avec du bled, & on le conserve dans des pots pour la nourriture des esclaves. Pour les perfonnes libres, ils en font sans noyau qu'ils gardent de mesme. Cet aliment a le gouft de la Figue de des Dates, & une odeur encore plus agréable. En le faisant tremper & broyer dans l'eau, on en tire un vin tres agréable, & qui a le goust du vin meste avec du miel. On le boit pur, mais il ne se conserve que dix jours, c'est pourquoy on n'en fait qu'à mesure pour le besoin. On

peut voir Pline, liv. 13. ch. 17. C'est cette

SUR L'ODYSSEE. Livre IX. 137 derniere espece qui parut si agreable aux Compagnons d'Ulysse.

Page 90. Et je les envoyay avec un heraut ] Il envoye avec eux un heraut pour les rendre plus respectables & inviolables.

Tous ceux qui mangerent de ce fruit] De la maniere dont Homere s'explique icy, il paroist qu'il y eut encore d'autres de ses Compagnons, outre les trois qu'il avoit en envoyez, qui mangerent de ce fruit. Car en parlant de trois seulement, il n'auroit pas dit, ros or or octor.

Page 91. Ils se rembarquent tous sans disser? Ulysse ne dit point combien de temps il sejourna dans cette isse des Lotophages. Il saut pourtant bien qu'il y ait sait que sque sejour, & il n'est pas vraysemblable qu'il en soit parti le jour mesme, car une aprésdinée ne suffisoit pas pour suy faire juger si ses Compagnons avoient perdu l'envie de s'en retourner, & s'ils ne pensoient pas seulement à donner de leurs nouvelles.

Et nous sommes portez par les vents sur les terres des Cyclopes Voicy encore une Geographie exacte sans messange de siclion, car de l'isle des Lotophages on peut sacilement estre porté dans un jour sur les terres des Cyclopes, qui habitoient la Sicile qui est vis-à-vis. Car les Cyclopes occu-

poient la partie occidentale de la Sicile prés de Lilybée & de Drepane, & c'est de-là mesme qu'ils ont tiré leur nom, comme Bochart l'a fort bien montré. Les Cyclopes. dit-il, ont esté ainst nommez du Phenicien Chek-lub, par contradiction pour Cheklelub, c'est à dire, le gelphe de Lilybée, ou le golphe vers Lilybée. Ainsi les habitants de ces terres furent appellez par les Pheniciens & les Libyens homines Chek-lub, c'est à dire, les habitants du golphe de Libye. Et les Grecs, qui ne sçavoient pas cette langue & qui vouloient rapporter à la leur tous les noms, de Chek-lub formerent le mot de Cyclopes, & donnerent à ce nom une origine Grecque, comme s'ils avoient esté ainsi nommez, parce qu'ils n'avoient, disoient-ils, qu'un œil tout rond au milieu du front.

Gens superbes Le mot Grec impolares peut signifier aussi des gens d'une taille prodigieuse. Et c'est dans ce sens qu'Eustathe le prendicy, car ces Cyclopes estoient une espece de Geants. Et c'est de-là sans doute que venoient ces offements prodigieux qu'on a trouvez de temps en temps dans

la Sicile.

Qui ne reconnoissent point de loix ] Le mot a Simsos signifie également celuy qui connoist des loix & qui n'en suit point, & celuy qui n'en a aucune connoissance. Et il SUR L'ODYSSE'E. Livre IX. 139 est icy dans le dernier sens. Les Cyclopes n'avoient point de loix; car ils ne vivoient point en police reglée, chacun regnoit chez foy, comme Homere va l'expliquer.

Et qui se consiant en la providence des Dieux] Quoy-que ces Cyclopes soient superbes, sauvages & qu'ils ne reconnoissent point de loix qui reglent leurs mœurs & leur police, Homere ne laisse pas de leur attribuer quelque sentiment de la Divinité; Ils seveposent sur la Providence. Mais peutettre veux il saire entendre que c'est plussost par habitude que par sentiment.

Ils ne planțent ni ne fement, mais ilstfe nourrifent des fruits que la terre produit fans effre cultivle Celle pour louier la fertilité de la Sicile. Eustathe compare à cette vie des Cyclopes celle des Anachorctes qui habitent les montagnes & les antres des rochers, qui ne sement ni ne plantent, & qui se nourrissent des fruits que la terre-leur sournit d'elle-messen, ou que la Proyidence a soin de leur envoyer. Cette comparaison m'a paru plaisante pour un Archevesque.

Ils ne tiennent point d'assemblées pour déliberer sur les assaires publiques, è ne se gouvernent point par des loix generales. Platon establit dans son liv. 3. des Loix, REMARQUES

qu'aprés le Déluge il y eut trois formes de vie qui succederent l'une à l'autre. La premiere fut simple & sauvage; les hommes effrayez encore des eaux du Déluge, qu'ils venoient d'éviter, habiterent les sommets des montagnes sans aucune dépendance & chacun regnant dans sa famille. A celle-là succeda la seconde forme, un peu moins fauvage; les hommes commençant à se guerir de la peur, descendirent au pied des montagnes, & commencerent à avoir un plus grand commerce entre eux. De cette seconde vint la troisiéme, plus polle, lorsque la confrance estant pleinement revenue on commença à habiter la plaine. Les Cyclopes.menoient encore du temps d'Ulysse, la premiere vie; comme ils n'avoient jamais eu aucun commèrce avec les autres peuples à cause de leur ferocité, leurs mœurs, ni leurs coutumes n'avoient point esté adoucies. Ce que Platon a dit de ces trois fortes de vie se peut justifier par l'Escriture sainte. Aprés le Déluge la vie des premiers hommes fut simple & fauvage; ils s'occupoient à cultiver la terre & à nourrir des troupeaux, & chaque pere de famille regnoit sur sa maifon fans aucune subordination des uns aux autres.

Page 92. Chacun gouverne sa famille, & regne sur sa semme & sur ses ensants] C'est là la premiere vie que les hommes mené-

SUR L'ODYSSE'E. Livre IX. 141 rtent après le Déluge, comme je viens de l'expliquer dans la Remarque précedente. ·Cette vie groffiere & sauvage ne laissa pas de continuer, mesme dans quelques villes Grecques, long-temps aprés que le commerce eut donné lieu à la police & aux loix, car Aristote dans le 1 o. liv. de ses Morales, se plaint que de son temps l'éducation des enfants estoit negligée dans plusieurs villes, & que chacun y vivoit à sa fantaisse, gouvernant sa famille à la maniere des Cyclopes, & regnant sur sa semme & sur ses enfants. Er de ταίς πλείςαις των πολέων έξημέληται περί των ποιούτων, και ζη έκαιτος ώς βούλεται Κυκλωπικώς θεμισένων παίδων ήδι. άλόχου. Aujourd'huy que nostre police est si reglée, fortifiée par les loix & persectionnée par la religion, nous ne laisserions pas, si nous voulions, de trouver encore dans des familles quelque reste de cette vie de Cyclopes.

εk

(3-

g.

Vis-a-vis à quelque distance du port de l'isle, que ces Cyclopes habitent, on trouve une petite isle ] Quand on ne sequenti pas certainement d'ailleurs que la Sicile estoit le pays des Cyclopes, la position & le vossinage de cette petite isle, dont Homere parle icy, le seroit assez connoistre; car il est évident qu'il parle de l'isle appellée Ægusa, qui signisie l'isle des chevres. Elle a des prairies, des sontaines, un port commode

& son terroir est fort gras. Cluvier, qui sa visitée, y a observé toutes ces choses, Prata mollia è irrigua, solum fertile, portum commodum, sontes limpidos: ce qui sait grand honneur à Homere d'avoir si bien marqué à la situation & la nature du pays. Il ne nomme point l'isse, parce qu'il est vray-semblable que n'estant point encore habitée, elle n'avoit pas encore de nom.

Page 93. Et que les Cyclopes ses voysins n'ont point de vaisseaux Cest ce qui pourroit faire croire que les Cyclopes n'estoient pas venus d'ailleurs, & qu'ils estoient nez dans le pays, car s'ils estoient venus sur des vaisseaux, ils en auroient retenu l'usage, &, comme dit Homere, ils s'en seroient servis pour se rendre maistres d'une isse si bonne, si commode & qui estoit si fort à leur bienseance. Cela n'est pourtant pas concluant. Car ils pouvoient estre arrivez en Sicile sur des vaisseaux estrangers & n'en avoir pas conservé l'usage.

Page 94. Nous abordasmes à cette isle par une nuit sort obseure, un Dieu sans doute nous conduisant ] Cela est menagé avec beaucoup d'art pour la vraysemblance, car s'il eust fait jour & qu'ils eussent vû à se conduire, ils seroient plustost abordez en Sicile, & par-là ils se seroient perdus, & m'auroient jamais pû eschapper des mains

des Cyclopes. Au lieu qu'ayant effé portez. à cette petite ifle, Ulysse s'en servit comme d'un fort, y laissa ses vaissaux, & n'en retint qu'un sur lequel il passa en Sicile, où il executa tout ce qu'il va nous raconter, & se sauva heureusement. C'est pourquoy il adjoute, un Dieu sans doute nous conduissant. C'ette remarque est d'Eustathe, & elle m'a paru tres sudicieuse.

Page 95. Les Nymphes, filles de Jupiter, firent lever devant nous ] Le bon air & les pluyes douces font croiftre les herbages & les plantes; & les bons herbages & les bonnes plantes nourifient les animaux. Ces chevres fauvages efloient donc abondantes dans cette iffe, à caufe de la bonne nour-riture qu'elles y trouvoient en abondance, voilà pourquoy il dit, les Nymphes, filles de Jupiter, firent lever devant nous, èrc. Voilà comme la Poéfie fait des Divinitez des vertus & des facultez les plus naturelles. As riupaga nobaga Aus, diwayaes na la film qu'elle augmang divaquas, aç à çui muel, dit fort bien Euflathe.

Dieu nous eut bien-tost envoyé une chasse asserbasse adondante se lonne chasse à la benne chasse à la reconnu qu'une bette ne sçauroit estre prise par un chasseur si Dieu ne le permet. C'est ainsi que Jacob répondant à son pere, qui s'estonnoit de se

144 REMARQUES

qu'il estoit si-tost revenu de la chasse, et qui hy disoit: Quomodo tam citò invenire ponissiti luy dit: Voluntas Dei suit au citò occurreret mini quod volebam. C'est la volonte de Dieu qui a fait travper si promptement devant moy ce que je cherchois. Genes. 27. 20.

Page 96. Avec un feul de mes vaisseatte je vais reconnoistre moy messe quels homes habitent cette terre ] Il n'envo plus de ses Compagnons reconnoistre le pays, car il ne se ficit plus à eux, aprés ce qui venoit de luy arriver daus l'isse des Lotophages & dans le pays des Ciconiens, il y va luy-mesme. Tout cela est admirable-

ment bien conduit.

Page 97. C'eftoit-là l'habitation d'un homme d'une taille prodigieuse] Ce qu'Homere dit icy est fondé sur ce que dans ces fiecles là on voyoit des Geants. Ce siecle-là, dit Plutarque dans la vie de Thefée, portoit des hommes d'une taille prodigieuse. Et cela est confirmé par l'Escriture sainte. Longtemps avant la guerre de Troye ceux que Moise envoya pour reconnoistre la terre promise, rapporterent que le peuple, qui l'habitoit, estoit de haute stature, & qu'ils y avoient vû des hommes monstrueux de la race des Geants. Populus quem aspeximus proceræ staturæ est ; ibi vidimus monstra quædam filiorum Enac de genere Giganteo. Nombr.

BUR L'ODYSSEE. Livre IX. 145 Nombr. 13. 33. 34. Et Dieu luy meime dit à Moile en parlant de la terre des fils d'Ammon, Terra Giganium reputata est, & in ipsa olim habitaverunt Gigantes, &c. Deuteron. 2. 2. Og Roy de Basan estoit un de ces Geants. Solus quippe Og Ren Basan restiterat de stirpe Gigantum; monstratur lectus ejus ferreus qui est in Rabbath filiorum Ammon , novem cubitos habens longiudinis & quatuor latitudinis. Hid. 3. 1 1. Ce lit de neuf coudées de longueur & de quatre de largeur, fait voir quelle estoit la taille de ces Geants. Tel essoit Goliath que David tua; il avoit six coudées & une paume de haut, sa cuirasse pesoit cinq mille sicles, c'est à dire, prés de cent cinquante livres. Le bois de sa pique estoit comme l'en-Juble d'un tifferand, & le fer dont elle estoit armée pesoit six cents sicles, c'est à dire, dixhuit ou dix-neuf livres. Cependant cela n'approche point de la taille qu'Homere donne au Cyclope, qu'il égale à la plus haute montagne. Mais il faut se souvenir que ce Poëte exagere icy sur la taille de ce Geant, parce qu'il parle à des peuples simples & credules, & qui n'aimoient rien tant que ces contes outrez.

Qui paissoit seul ses troupeaux sort loine de tous les autres Cyclopes ] Homere a grand soin de nous saire entendre que le Cyclope vivoit éloigné de tous les autres.

Tome II.

fon antre essoit dans l'endroit le plus recult ; il paissoit seul ses treupeaux. Cela ne lus sustitute pas, il adjoute, fort loin de tous les autres. Ce n'est pas encore assez autres. Ce n'est pas encore assez autres de messoit jamais avec eux, & il charge cela encore, en adjoutant qu'il se tenoit tonjours à l'escart. Et pourquoy cela! pour sonder la vraysemblance de sa fable. Il ne saut pas que nous oublions que le Cyclope est éloigné de tout secours.

Page 98. Maron, fils d'Evanthes, grand Preftre d'Apollon ] C'est peut-estre de ce Maron que la ville d'Ismare sut appellée Maronée.

De ce que touchez de son caractere] Cest ce que signifie d'éques. Les gens pieux respectent toujours les ministres de la Religion.

Et une belle coupe d'argent] Le Grec dit, toute d'argent, parce qu'il y avoit des coupes d'argent dont les bords essoient d'or-

Il ne la laissoit à la disposition d'aucune de ses ssclaves y Voicy un précepte econonique. Ce qu'on a de plus excellent ne doit estre confié qu'à peu de gens & d'une sidesité connuë. J'ay autresois connu un homme de qualité qui avoit toujours le plus excelce lent vin & qui n'en confroit la cles à personne, il l'avoit toujours, & il alloit luy-mesme saire tirer son vin. SUR L'ODYSSE'E. Livre IX. 14.7
Page 99. Il melloit dans la coupe vingt glois autant d'eau que de vin] Il n'y a point de vin qui puisse porter cette quantité d'eau là. Mais Homere exagere la sorce de celuycy pour préparer ses Lecleurs à l'esset surprenant qu'il va produire sur le Cyclope,

feulement trois coups.

Car j'eus quelque pressentiment que ] Les hommes ont quelquesois des pressentiments de ce qui leur doit arriver, & les sages profitent de ces pressentiments & se munissent contre tous les accidents qui les menacent,

qui en sera yvre-mort pour en avoir bû

& qu'ils prévoyent.

Page 100. Et les plus jeunes | Pour dire les plus jeunes, Homere se sert du mot spon, qui signise la rosce. Il appelle donc spon les agneaux & les chevreaux les plus tendres, c'est à dire, les plus jeunes & qui sont comme la rosée. C'est ainsi qu' Eschyle dans son Agamemnon a appellé les petits oyseaux qui viennent d'éclorre, opéous, de la rosée. De la les Grecs ont dit des chairs de rosée. De la les Grecs ont dit des chairs de rosée. Alciphron a dit, samp opéous pour dire des viandes tendres & délicates. Alciphron a dit, samp opéous procuraci, un soy se lemblable à la rosse, comme nous disons, tendre comme rosse. C'est une remarque de Casaubon Athen. siv. 9. ch. 8.

Je ne voulus jamais les croire, c'essoit pourtant le meilleur parti] Ulysse ne sait pas de difficulté d'avouer qu'en cette occafion fes Compagnons avoient eu plus de prudence que luy; & par cette fincerité il gagne encore plus de créance sur l'espris des Pheaciens, & les dispose mieux à croite dous ses contes comme tres veritables.

Page 103. Nous fommes sujets du Roy Agamennon, dont la gleire ] Aprés qu'Uysse a verpesenté ses malheurs pour tacher d'exciter quelque sorte de compassion dans le cœur du Cyclope, il essaye de saire maistre quelque espece de terreur, en luy disant qu'ils sont des sujets du Roy Agamemnon qui vient de ruiner un grand Empire. Par-là il veut luy saire envisager qu'un Prince, qui a destruit un Empire si sobrissant, pourroit bien venger une injure saite à se sujets. Mais un monstre qui ne craint pas les Dieux, ne craint guere les hommes.

Ou tu viens de bien loin I Cest à dire, ou faut venir de l'autre monde pour ne pas connoistre les Cyclopes. Cest ainsi que nous disons qu'un homme est bien de son pays, ou qu'il n'est jamais sorti de son pays, pour dire qu'il est simple & niais.

Page 104. Si mon cœur de luy-mesme ne se tourne à la pitié ] De luy-mesme

SUR L'OBYSSEE. Livre IX. 149 c'eft à dire, sans aucune consideration, sans aucun respect ni pour les Dieux dont tuparles, ni pour ton Agamemnon. Ce que le Cyclope adjoute icy fait un bon effet pour le Poëme, car en laissant Ulysse entre la crainte & l'esperance, il y tient aussi son-Lecteur.

Il parla ainsi pour me tendre des piéges] Cest icy le sens du mot mees (w, car il ne fignific pas pour me tenter, ni pour m'éprouver, mais pour me tendre des embusches, des pièges, & je croy qu'Hesychius avoit ce passage en vûë, quand il escrit, mies ζων.

ένεδρούων, λησέυων.

o'ua

2016

nes

e, 13

pd

Page 106. Aussi facilement qu'on ferme un carquois avec son couvercle ] Cette comparaison est tres agreable, elle adoucit le ton horrible de cette narration, & fait voir la force énorme de ce monstre qui n'a pasplus de peine à boucher l'entrée de fa caverne avec cette effroyable masse de rother qu'un homme en a à fermer son car-

quois de fon couvercle.

Page 107. Que le Cyclope avoit coupée] C'est ainsi qu'il y a dans toutes les Editions, τό μόμ ἔκτα μόμ. Mais Eustathe nous avertie que dans les Manuscrits les plus corrects il y a no pou comon, que le Cyclope avoit arrachée. Et c'est à mon avis la leçon qu'il faur retenir. Un Geant de la force du Cyclope ne s'amuse pas à couper un arbre, il l'arrache. G iii

150 REMARQUES

Pour la porter quand elle seroit séches Car la massue étoit l'arme ordinaire des Geants, temoin le Geant Periphetes qui sut appellé Corynetes, c'est à dire, porte-massue, parce qu'il avoit une massue d'airain. Thesée le tua, & porta toujours sa massue. Dans le v1 1. Liv. de l'Isiade nous avons vû un Areithoüs appellé aussi porte-massue, parce qu'il avoit une massue de ser. Par cette arme Homere sait juger de la taille de celuy qui la portoit.

J'en fis aussi-tost durcir la pointe dans le feu Pour le rendre plus serme & plus solide en luy donnant une espece de trempe. Cela foratique encore, car on se sert de bastons

brussez par le bout.

Page 108. Enfuite je fis tirer tous mes Compagnons au [ort] Pour une entreprife fi perilleuse Ulysse ne devoit ni ne pouvoit chosser ceux qu'il auroit voulu; la prudence & la justice vouloient qu'il en remist le choix au sort, afin qu'aucun ne pust se plaindre ni d'avoir esté préseré, ni de n'avoir pas esté choiss.

 SUR L'ODYSSEE. Livre IX. 15 t' tuntur in finum, fed à Domino temperantur, Prov. 16. Nous avons vû dans l'Iliade de quelle maniere eftoient ces forts, c'estoient des marques, chacun donnoit la sienne.

Je me mis volontairement à leur teste Comme la prudence & la justice demandoient qu'Ulysse fist tirer au sort ses Compagnons, l'honneur & la generofité exigeoient qu'il se mist volontairement à leur teste sans tirer au sort. Thesée avoit desia donné l'exemple, quand on eut choisi au fort les sept jeunes garçons & les sept jeunes filles que les Atheniens envoyoient tous les neuf ans à Minos; Thefée reconnoissant qu'il estoit juste de courir la mesme sortune que ses sujets, s'offrit volontairement luymelme sans vouloir tenter la faveur du sort. Cette generenté remplit d'admiration tout le monde, & l'on fut charmé qu'il s'égalast luy-mesme au peuple, & qu'il eust des sentiments, non de Roy, mais de citoyen. Plutarque dans la vie de Thefee.

410

ers.

:de

15.ls

lik.

Cela

10

Soit qu'il craignist quelque surprise ] C'est ce que signisse icy le mot discausers, augurant quelque mal. Ces estrangers qu'il avoit laissez dans son antre, luy faisoient soubçonner qu'il y en avoit d'autres cachez pour le piller.

Ou que Dieu l'ordonnast ainsi ] Car tons

152 REMARQUES

les jours il arrive que Dieu fait faire aux
méchants des chofes pour leur perte & pour
le falut des gens de bien. Si Polypheme
n'avoit pas fait entrer contre sa contume les
moutons & les boues dans son antre, jamais
Ulysse n'auroit pû se sauver.

Page 10 9. Cyclope, tenez, beuvez de ce vin] Ce discours d'Ulysse est messé de remonstrance, de commiseration & de slatterie, comme Eustathe l'a tres bien remarqué.

Je l'ay apporté avec moy pour vous faire des libations comme à un Dieu] Voila une flatterie bien forte. Ulyfe fait femblant de regarder comme un Dieu ce monstre, qui vient de dévorer fix de ses Compagnons. Homere veut faire voir par-là à quoy réduit la crainte d'un danger qui paroist inevitable.

Page 110. C'est la mere-goute du nectar et de l'ambrosse messeme des Dieux ] insussois est icy disservan, chippina, ce qui coule sans estre presse, c'est ce que nous appellons aujourd'huy la mere-goute, ou la premiere goute. Ce que ce Cyclope dit icy pourroit parosistre trop poli, si on ne se souvenoit que ce monstreest sits de Neptune, & qu'il estoit vraysemblable qu'il avoit souvent oui parler du nectar de le ambrosse des Dieux. Au reste dans. Homere le nectar & l'ambrosse ne sont jasur l'Odyssee. Livre IX. 153 mais confondus: le nectar est dit de la liqueur, & l'ambrosse de la nourriture solide. Mais dans cet endroit il semble que l'un & l'autre soient mis pour la boisson. Homere a peut-estre donné cela à la grossiereté du Cyclope. Les Poëtes qui sont venus aprés Homere ont sair tout le contraire; ils ont mis le nectar pour la nourriture séche & l'ambrosse pour la siquide. Alexis a escrit,

III. IUC

me

E\$

123

If4

1274

ns, luit ..... Το νέκταρ έδιω πανυ Μάθων, διαπίνω τ' άμιδροσίαν, ης πώ Δίε Διακονώ.

Je mange le nestar & je bois l'ambrosse, j'en verse mesme à Jupiter. Alcman a dit de mesme: n verse l'ésures. Les Dieux mangent le nestar. Et Sapho,

Αμθροσίας μθή κρατηρ έκεκρατο. L'urne d'ambrosie estoit préparée.

Page r 1 1. Je m'appelle Personne ] Ce nom est plus heureux en Grec, car afinque le Cyclope ne puisse pas soubçonner la ruse & découvrir que c'est l'adjectif σύπς composé de la negative σύ & de πς', il le décline, & dit, mon pere èr ma mere m'ont appellé σύπν, ce qui acheve de tromper le Cyclope, en luy persuadant que c'est un nom propre, car σύπς nom propre, fait à l'accusais σύπν, au lieu que l'adjectif sait σύπνα.

G ×

54 REMARQUES

Personne sera le dernier que je mangerays Il y a dans le Grec une grace que l'on ne scauroit conserver, & qui conssiste dans une équivoque que fait l'élision d'une seule lettre,

Οὖπν' έγω πύμαπν έδομαι.

อบักง pour อบักงa par élision. Je ne mangeray plus personne. Le Cyclope prophetise sans y penser. On peut voir Eustathe p. 1633.

Voilà le present que je te prépare ] C'est ce qui a donné sieu au proverbe, le present du Cyclope: & comme nous disons aujour-d'huy, la grace du Cyclope.

Page 1 12. Comme quand un charpentier perce avec un virebrequin une planche de bois ] On ne sçauroit former une image plus vive ni plus na ve pour representer l'action d'Ulysse & de ses Compagnons qui crevent l'œil du Cyclope, que celle qu'en donne Homere par cette comparaison. On ne lit

pas la chofe, on la voit.

Page 1 13. Le sang rejallit autour du pieu embrasé, la vapeur qui s'éleve de la prunelle, & c. Cette description est admirable, & rien n'égale la noblesse & l'harmonie des termes qu'Homere y a employez. Sophocle a bien senti la beauté de ce passage, car il l'a imité dans son Oedipe, lorsqu'il descrit la manière dont ce Prince se creve les yeux.

SUR L'ODYSSE'E. Livre IX. 155 Comme lorjqu'un forgeron] Cette comparai(on n'est ni moins juste, ni moins vraye que la précedente. Elle met si fort l'objet devant les yeux, qu'on ne le verroit pas mieux dans la nature qu'on le voit dans l'image. C'est en quoy Homere a excellé. Toutes ses comparaisons sont des images de la nature, mais si vrayes, qu'un miroir ne represente pas mieux les objects, que ses comparaisons representent tout ce qu'elles peignent, & rien ne marque si-bien l'estendue & la justesse de l'Esprit.

11

矋

ic

Page 114. Pouvons-nous vous délivrer max qu'il pluif à Jupiter de vous enveyer? Cette réponse des Cyclopes sait voir qu'ils n'estoient pas tous si impies que Polypheme l'a dit, puisqu'ils reconnoissent que les maladies viennent des Dieux, & qu'il sut leur en demander la guerison. Mais les impies croyent toujours que les autres sont auss impies qu'eux.

Page 115. Je ne pus m'empofeher de rire de l'erreur ou ce nom si heureus/emens trouvé les avoit jettez ] Homere nous dit icy deux choses; la premiere que ce nom équivoque sut heureus/ement trouvé & avec heaucoup de sagessi & de prudence, & la seconde, que c'est une invention fort plaisante. L'Auteur du Parallele, qui avoit un esprit bien superieur, n'en juge pas de mesme. Muis

G vj

¥56 voicy quelque chose qui est bien joli, dit-il :-Folypheme ayant demande à Ulysse comment il s'appelloit, Ulysse luy dit qu'il s'appelloit Personne, &c. Et le Chevalier adjoute, Quand on a douze ans passez, peut-on prendre plaisir à de tels contes! Pour moy qui ay douze ans passez, savoue que ce conte me divertit, & que je le trouve tres heureusement imaginé dans l'occasion presente. Ce Critique n'en sçavoit pas assez pour voir que l'équivoque du mot Grec est mieux fondée & plus naturelle que celle de nostre mot personne, qu'on ne peut ajuster sans luy faire violence. Au lieu que le mot ouns peut estre fort naturellement un nom propre. On peut voir les Reflexions d'Eustathe sur ee mot.

Page 1 1 6. Il y avoit un belier d'une grandeur & d'une force extraordinaire, je le refervay pour moy] Ulysse reserve pour luy le plus grand belier, non qu'il eust plus de soin de sa vie que de celle de ses Compagnons, car on voit au contraire qu'il a plusde foin de celle de ses Compagnons que de la fienne, puisqu'il les fait sauver les premiers, mais parce qu'il estoit apparemment plus grand, & que d'ailleurs il n'avoit que le belier seul, car son belier n'estoit point au miheu de deux autres, comme ceux qui portoient les Compagnons.

Page 1 17. Les brebis n'estant point trait-

SUR L'ODYSSE'E. Livre IX. 157

tes à leur ordinaire, èt fe trouvant tropchargées de leur lait ] Il femble que cetteparticularité ne fait rien icy, & qu'elle n'y
ell pas neceffaire. Mais il en est de la Poésiesomme de la Peinture, l'une & l'autre employent avec succés des circonstances qui nefont pas proprement ni necessairement du
fujet, mais qui en sont les accompagnements,
& qui servent à rendre la chose plus vrayfemblable & à luy donner un plus grandi
air de verité.

Le belier fous lequel j'estois, fortit le dernivr] Voilà le heros. Ulysse sait sauver sescompagnons & demeure le dernier. Homere ne manque à rien de tout ce que demandent l'honneur & la generosité la plus-

héroïque.

de

Et luy parle en ces termes: Mon cher belier J II n'y a rien de plus ordinaire; furtout dans la passion, que de parler, non seulement aux bestes, mais aux choses mesme exemples dans l'Iliade & ailleurs. Cependant un Critique moderne en a voulu faire unreproche à Homere, ce Poëte en a esté assezbien justifié.

Page 118. Un méchant nommé Perfonns affillé de ses Compagnons aussi se luy Cela et plaifait qu'un monstre comme luy Cela et plaifait qu'un monstre comme le Cyclope, qui a devoré six de ses suppliants. & de ses hosses, ose appeller quesqu'un mé158 REMARQUES

chant & scelerat. Mais voilà la nature bient peinte. Les méchants n'appellent injusice & sceleratesse, que celles qu'ils soussirent, & ils regardent d'un autre œil celles qu'ils sont.

Page 1 19. Je leur fis signe de cesser ces nosoit encore parler, le trouvant trop prés do l'antre, & craignant encore quelque terrible coup de desepoir de ce monstre, & la suite sait bien voir qu'il avoit raison.

Page 120. Et ces maux vengeurs ne pouvient pas manquer de t'arriver] Homete estoit donc persuadé que les crimes attroient tost ou tard sur ceux qui les commettent, des maux certains & inévitables.

Qu'elle tomba devant nostre vaisseau] Ce vers dans toutes les Editions est suivi de cet autre,

Τυπον έδεύσεν δ'δικίον απρον ίκεθη.

Il s'en fallut bien peu qu'elle ne tombass sur songre gouvernail. Et Eustathe averuit que les anciens Critiques avoient marqué ce vers d'une estoile & d'une pointe. D'une étoile pour marquer que le vers est beau & qu'il est d'Homere; à de la pointe, pour marquer qu'il est déplacé. En esser, il ne convient point icy, car il ne se peut que cette massie qui est tombée devant le vais-

SUR L'ODYSSE'E. Livre IX. 159 seau, c'est à dire devant la prouë, soit tombée presque sur le gouvernail qui est à la pouppe. Il est inutile de dire, comme quelques anciens Critiques ont fait pour fauver cette contradiction, qu'Ulyffe avoit tourné fon vaisseau pour parler au Cyclope, car quelle necessité y avoit-il de le tourner! Ne pouvoit-il pas luy parler aussi bien de la pouppe que de la prouë! En un mot, ce vers a esté rapporté icy mal à propos, & repeté sans raison. On l'a tiré de l'endroit qui fuit, où Homere parle de la feconde roche que le Cyclope jetta contre Ulysse, c'est-là fa place, comme les premiers Critiques l'ont reconnu.

La chute de cette masse énorme excita un mouvement si violent dans la mer] Quelle force de peinture! & quels peintres pourroient exprimer les images que cette Poésie

nous presente?

Page 1 2.2. Il y avoit autrefois icy un celebre devin Le Gree adjoute fort èr grand, pour faire entendre qu'il efloit de la race des Cyclopes, qu'il efloit d'une force & d'une taille prodigicuse comme eux. Puifque les Cyclopes avoient un devin, c'est une marque qu'ils n'elloient pas si barbares.

Et me dit en propres termes, que je serois privé de la vise par les mains d'Ulysse Le Poëte a menagé cecy avec bien de l'art, réo REMARQUES
pour faire admirer la fagesse d'Ulysse d'avoir déguisé son nom. Que seroit-il devenu
sil s'estrait nommé!

Je m'attendqis de voir arriver icy quelque homme beau, bien fait, de grande taille-Car quelle apparence y avoit-il qu'un homme ordinaire ofast approcher du Cyclope s' Polypheme attendoit un homme beau, bien fait, &c. c'est à dire, s'un monstre qui n'eust qu'un ceil comme luy au milieu du front, -&c. car c'estoit la beauté des Cyclopes.

Page 123. Et aujourd'huy ê est un petithomme, sans force & de mauvaise mine 2 Cet homme, que les Pheaciens ont trouvé beaugrand, bien sait & de bonne mine, est traité par le Cyclope d'homne laid, sans force & de méchante mine. Le plus grand homme auprés de ce monstre n'auroit pû passer que pour un nain. Ulysse ne hazarde tien en rapportant aux Pheaciens le mépris que le Cyclope avoit eu pour luy, & il se releve bien en saisant voir combien la prudence est au dessus de la force.

Je t'en prie, Ulysse, approche, que je te fasse les presens d'hospitalité ] Le Cyclope n'est pas si insensé de se stattet qu'Ulysse se remettra entre ses mains. Ce sont de ceschoses que la rage fait dire, & qui marquent tout le contraire de ce que l'on dit.

SUR L'ODYSSEE. Livre IX. 160 Et je n'attends ma guerison d'aucun autre Dieu] Il croit qu'il n'y a aucun Dieu qui le puisse guerir que Neptune, & il le croit parce qu'il est son pere, sans cela il douterois de son pouvoir comme de celuy de tous les autres Dieux. Ce caractere est bien foutenu-

Comme il est seur que Neptune ne te rendra pas l'ail que tu as perdu] Ce n'est pas qu'Ulysse resuse aux Dieux le pouvoir de rendre la vûë aux aveugles, il est tres persuadé qu'ils peuvent le faire. Mais c'est que Polypheme ayant esté aveuglé par l'ordre des Destinées, & cet aveuglement estant une punition de sa barbarie, les Dieux ne le gueriront jamais.

En levant les mains au ciel ] Quoy-que Neptune soit le Dieu de la mer, il ne laisse: pas d'estre au ciel comme les autres Dieux, & c'est -la que le Cyclope luy adresse ses

prieres.

Page 124. Si je suis veritablement vostre fils, & si vous estes veritablement mon pere] \* Cela est specifié avec cette précision, parce qu'on donnoit souvent le nom de pere & celuy de fils à des gens qui ne l'estoient point veritablement.

Ulysse, le destructeur de villes, fils de Laërte, qui habite à Ithaque ] Il repete les melmes titres qu'Ulysse s'est donnez, afin

qu'il n'y ait point d'équivoque.

162 REMARQUES

La roche tombe derriere nostre vaisfeau!
La premiere estoit tombée devant le vaisfeau, parce qu'il n'estoit pas encore bien
avant dans la mer, mais comme depuis cela
il a sait du chemin, celle-cy tombe justement
derriere.

Page 125. Il s'en fallust bien peu qu'elle ne tombast ] Voicy l'endroit où ce vers est fort bien placé, aussi dans les anciennes Editions il estoit marqué d'une estoile.

La chute de cette masse énorme fait reculer la mer, è le flot agité pousse en avant nosser vaisseau? Comme la premiere roche en tombant devant le vaisseau, l'avoit sait reculer vers la Sicile, celle-cy tombant derriere, le doit pousser en avant vers l'îsse d'Ægusa qui est vis-à-vis.

Page 126. Mais fort trifles de la perte que nous avions faite] Homere ne manque à aucune bienféance. Je fuis charmée de ce fentiment qu'il donne à Ulysse. Combien de gens à qui la joye d'estre échappez d'un figrand danger, seroit oublier la perte de leurs camarades.

## Argument du Livre X.

d

33

T Lysse arrive dans l'isle d'Eolie où V regne Eole Roy & gardien des vents. Eole luy donne le Zephyre pour le conduire heureusement, & huy livre tous les autres vents enfermez & liez dans un outre. Pendant son sommeil, ses Compagnons ouvrent cet outre, pensant que ce fust de l'or. Ces vents dechaisnez repoussent Ulysse sur les costes d'Eole, qui refuse de le recevoir. Ulysse s'éloigne de cette isle & arrive chez les Lestrigons. Il perd là onze de ses vaiffeaux; & avec le feul qui luy reste, il part & arrive à l'isle d'Eée, & envoye la moitié de ses Compagnons choisis par le sort avec Euryloque pour reconnoistre le pays & ceux qui l'habitent. Tous ceux qu'il envoye, excepté Euryloque, sont changer en pourceaux par Circe. Ulyffe va pour les chercher, Mercure luy donne une plante appellée Moly, excellent antidote contre les enchantements, qui le garantit de ceux de Circé. Ses Compagnons reprennent leur premiere forme, & Ulysse après avoir demeuré un an auprés de Circe, se rembarque par ses ordres pour descendre aux Enfers.

1111111111111111111111 

## LODYSSEE D'HOMERE.

## LIVRE X.

TOUS arrivalmes heureule-I ment dans l'isse d'Eolie, où » regnoit Eole fils d'Hippotes & fa-» vori des Dieux. C'est un isle flot-» tante, ceinte tout autour d'une » forte muraille d'airain & bordée

» en dehors de roches escarpées. Ce » Roy a douze enfants, fix garçons

» & fix filles. If a marie les freres

» avec les sœurs, & ces jeunes gens » passent leur vie auprés de leur pere

» & de leur mere dans des festins con-> tinuels où ils n'ont rien à desirer

pour la bonne chere. Pendant le

L'ODYS. D'HOM. Liv. X. 165 jour le Palais parfumé de parfums « délicieux, retentit de cris de joye, « on y entend un bruit harmonieux, « & la nuit les maris vont coucher « prés de leurs femmes sur des tapis « & fur des lits magnifiques. Nous « arrivasmes donc dans ce Palais. Le « Roy me régala pendant un mois, « & me fit mille questions sur le sie- « ge de Troye, sur la flotte des Grecs « & sur leur retour. Je satisfis sa cu- « riosité & je luy racontay en détail « toutes nos avantures. Je luy de- « manday ensuite la permission de « m'en retourner, & la faveur de « m'en donner les moyens. Il ne me « refusa point, & prépara tout ce « qui m'estoit necessaire pour mon « voyage. Il me donna un outre fait « de la peau d'un des plus grands « bœufs, où il enferma les souffles « impetueux des vents, car le fils de « Saturne l'en a fait le dispensateur « & le garde, enforte qu'il est le mais- « tre de les retenir ou de les lascher, «

166 L'ODYSSE'E

s comme il luy plaist. Il lia luy-mef-» me cet outre dans mon vaisseau » avec un cordon d'argent, afin qu'il » n'en eschapast pas la moindre ha-» leine. Il laissa seulement en liberté » le Zephyre, auquel il donna ordre » de conduire mes vaisseaux; ordre » qu'il n'executa point, car nous l'en » empeschasmes par nostre folie, qui » pensa nous faire tous perir. Nous » vogualmes heureusement pendant » neuf jours entiers, & le dixiéme » jour nous découvrions desja nostre chere patrie, & nous voyions les · feux allumez fur le rivage pour efp clairer les vaisseaux, mais accablé » de travaux & de lassitude, je me » laiffay malheureusement surpren-» dre au sommeil, car j'avois tou-» jours tenu le gouvernail, & je n'a-» vois pas voulu me reposer de ce » soin sur d'autres , afin d'arriver » plus promptement & plus seure-» ment. Pendant que je dormois, mes . Compagnons se mirent à parler en-

D'HOMERE. Livre X. 167 semble, dans la pensée que cet ou- « tre, que j'avois dans mon vaisseau, « estoit rempli d'or & d'argent qu'- « Eole m'avoit donné. Ils se dirent « donc les uns aux autres, Grands « Dieux, combien Ulysse est cheri « & honnoré de tous ceux chez qui « il arrive! Il emmene de son voyage « de Troye un riche butin, & nous, « qui avons esté les compagnons de « toutes ses courses, & qui avons es- « fuyé les mesmes dangers, nous nous « en retournons dans nos maisons les « mains vuides. Voilà encore un fac « plein d'or, dont luy a fait present « le Roy Eole pour gage de son ami- « tié. Allons donc, ouvrons ce sac « & voyons toutes les grandes richef- « ses dont il est plein.

Ainsi parlerent mes Compa-«
gnons, & ce funeste conseil sut «
suivi. Ils ouvrirent le sac; en mes-«
me temps tous les vents sortirent «
en soule & exciterent une furieuse «
tempeste qui emporta mes vaisseaux «

ĉΙ

78°

(Ĉ

## 468 L'ODYSSE'E

» & les éloigna de ma chere patrie. » Reveillé par ce bruit affreux, & par » les cris & les larmes de mes Com-» pagnons, je m'abandonnay presque » au desespoir. Je déliberay en moymesme si je ne me jetterois point » dans la mer pour perir dans ses s gouffres, ou fi je supporterois en-» core ce revers sans me plaindre & » sans recourir à la mort. Je pris ce » dernier parti comme le plus digne » de l'homme, & me couvrant la teste » de mon manteau, je me couchay » fur le tillac de mon navire. Toute » ma flotte est repouffée par la tem-» peste sur les costes de l'isse d'Eolie » d'où j'estois parti. Mes Compa-» gnons ne pouvoient se consoler & » fondoient en larmes. Nous descen-» dismes sur le rivage, nous sismes » de l'eau, & mes Compagnons pré-» parerent le disner. Aprés un leger » repas je pris avec moy un heraut » & un de mes Compagnons, & » j'allay avec eux au Palais d'Eole, que D'HOMERE. Livre X. 169
que je trouvay à table avec sa femme & ses enfants. En entrant dans «
la salle nous nous arrestons à la «
porte & nous nous asserions sur le «
seüil. Eole & ses fils, estonnez de «
nous revoir, Ulysse, me dirent-ils, «
pourquoy estes-vous revenu! Quel «
Dieu ennemi vous a fait esprouver «
sa colere! nous vous avions donné «
de bonne soy tous les moyens necessaires pour vous en retourner «
dans vostre patrie, & pour aller
par tout où vous auriez vousu.

Helas! seur répondis-je avec «

Helas! leur répondis-je avec «
toutes les marques d'une veritable douleur, ce font mes infidelles Compagnons qui m'ont trahi. «
C'est un moment d'un malheureux «
sommeil qui m'a livré à cette insofortune. Mais ayez la charité, mes «
amis, de remedier encore une sois à
tous mes malheurs. Les Dieux «
vous en ont donné le pouvoir. «

Je taschois ainsi d'attirer leur «
compassion par la douceur de mes «
Tome II. H

ome 11.

170 L'ODYSSE'E

paroles. Ils demeurerent tous dans
le silence. Le Roy le rompt ensin,
& me regardant avec des yeux d'indignation: Va, me dit-il, suy
promptement de cette ille, le plus
méchant de tous les mortels. Il ne
m'est permis, ni de recevoir, ni
d'assiste un homme que les Dieux
immortels ont déclaré leur ennemi.
Va, suy, puisque tu viens dans
mon Palais chargé de leur haine
& de leur colere.

Il me renyous ainsi de son ille

Il me renvoya ainsi de son isse avec inhumanité, malgré l'estat pitoyable où il me voyoit. Nous nous éloignasmes donc de cette terre fort affligez. Le courage de mes Compagnons estoit abbatu de la penible navigation à laquelle nous nous voyions encore exposez par nostre imprudence, car nous n'avions plus aucune esperance de retour. Cependant nous sismes route six jours entiers, & le septiéme nous arrivasmes à la hauteur

D'HOMERE. Livre X. 17 de la ville de Lamus, de la spa- « cieuse Lestrigonie qui abonde en « toutes fortes de troupeaux, car le « berger qui ramene son troupeau « de moutons le soir, appelle le pas- « teur de bœufs, qui entendant sa « voix, fait sortir aussi-tost ses bœufs « pour le pasturage. Là un berger, « qui pourroit se passer de dormir « la nuit, gagneroit double salaire: « il meneroit paistre les moutons le « jour, & la nuit il meneroit les « bœufs, car ces deux differents paf- « turages font fort voylins. Nous « nous presentasmes pour entrer dans « le port, qui est fort celebre, mais « l'entrée n'en est pas facile ; la « nature l'a environné de roches « fort hautes, & des deux costez « le rivage s'avance & fait deux « pointes qui ne laissent au milieu « qu'un passage fort estroit. Mes « Compagnons entrerent dans ce « port & attacherent leurs vaisseaux « à terre les uns prés des autres, car «

į.

fr

H i

L'ODYSSÉ'E » la marée estoit basse & la mer fort , tranquille. Mais moy, je n'y entray point, & je tins mon vaisseau de-» ĥors prés d'une de ces pointes, & p aprés en avoir attaché le cable à » un rocher, je montay fur une émi-» nence d'où je ne découvris aucuns travaux de laboureurs, je vis feulement de la fumée qui s'élevoit & a qui marquoit que le pays estoit ha-» bité. Aussi-tost je choisis deux de » mes Compagnons que j'envoyay à a la découverte, & je leur donnay un heraut pour les accompagner. » Ils prirent le grand chemin par où » les charrettes portoient à la ville le » bois des montagnes voylines. Prés de la ville ils rencontrerent une

» jeune fille qui estoit sortie pour aller puiser, de l'eau à la sontaine « d'Artacie, & c'essoit la fille mesme » d'Antiphate Roy des Lestrygons, » Mes gens s'approcherent & luy

demanderent qui estoit le Roy du

pays, & quels effoient les peuples

D'HOMERE. Livre X. 173 qui luy obeifsoient. Elle leur mon- «. tra le Palais de son pere; ils y alle- « rent & trouverent à l'entrée la fem- « me du Roy, dont la vue leur fit a horreur, car elle estoit aussi gran- « de qu'une haute montagne. Dés « qu'elle les vit, elle appella son ma- « ry Antiphate, qui estoit à la place « publique, qui leur prépara une « cruelle mort; car empoignant d'a- « bord un de mes Compagnons, il « le mangea pour son disner. Les au- « tres tascherent de regagner leurs « vaisseaux par la fuite, mais ce « monstre se mit à crier & à appeller « les Lestrygons. Sa voix espouven- « table fut entenduë de toute la ville. . Les Lestrigons accourent de par « tout à milliers fur ce port, sembla- « bles non à des hommes, mais à des « Geans, & ils nous accabloient de « groffes pierres du haut de ces ro- « ches escarpées. Un bruit confus « d'hommes mourans & de vaisseaux « brisez s'éleve de ma flotte. Les « H iii

> Lestrigons enfilant ces malheureuz » comme des poissons, les emportent » pour en faire bonne chere. Pendant p qu'on maltraite ainsi mes vaisseaux-» qui sont dans le port, je tire mon s espée, & coupant le cable qui attachoit le mien hors du port à la » pointe d'un rocher, j'ordonnay à » mes Compagnons de ramer de tou-» tes leurs forces pour nous dérober » au danger qui nous menaçoit. Austin tost la mer blanchit sous l'effort de » leurs rames. & dans un moment » mon vaisseau fut hors de la portée » des roches dont on taschoit de l'ac-2 cabler. Mais les autres perirent tous dans le port sans qu'il en eschapast un feul. Nous cinglasmes vers la haute

Nous cinglasmes vers la haute
mer, fort affligez de la perte de nos
vaisseaux & de la mort de nos Com
pagnons, & nous arrivasmes à l'isle
d'Æxa, qui estoit la demeure de la
Déesse Circé dont la beauté de la
voix répondoit à celle de son vi-

D'HOMERE. Livre X. 175 fage. Elle estoit sœur du severe « Æëtes; le soleil qui esclaire tous les « hommes, les avoit eûs tous deux de « la Nymphe Persa, sille de l'Océan. « Nous entrasmes dans le port sans « faire le moindre bruit, conduits « par quesque Dieu. Nous descendifmes à terre, & nous susmes-là deux « jours & deux nuits à nous reposer, « car nous estions accablez de dou- « leur & de fatigue. «

Le matin du troisième jour dés « que l'aurore eut doré les sommets « des montagnes, je pris mon espée « & ma pique, & j'avançay dans la « campagne pour voir si je n'enten- « drois pas quelque voix, ou si je ne « trouverois point quelques terres « labourées. Je montay sur un tertre « élevé, & jettant ma vûë de tous « costez , j'apperceûs au Ioin de la « sumée qui sortie du Palais de Cir- « cé, du milieu des bocages & des so- rests qui l'environnent. Aussi-tost « ma premiere resolution fut d'aller « Talais »

(·

65

H iii

176 L'ODYSSÉ'E

» moy-mesme m'informer; mais a » prés y avoir bien penfé, je trouvay » qu'il estoit plus à propos de retour-» ner à mon vaisseau, de faire re-» paistre mes Compagnons, & de les » envoyer prendre langue. J'estois » desja prés de mon vaiffeau lorsque » quelqu'un des Dieux immortels » cut pitié de me voir dénué de tout » fecours, & envoya fur mon che-» min un grand cerf qui fortoit de la s forest pour aller se desalterer dans » le fleuve, car l'ardeur du foleil avoit » irrité sa soif. Comme il passoit de-» vant moy, je le frappay au milien » du dos & le perçay de part en part » d'un coup de pique. Il tombe mort » sur la poussière en poussant un » grand cri. Je courus aussi-tost sur » luy, & luy mettant le pied fur la » gorge, j'arrachay ma pique de son » corps, je la posay à terre, & j'allay » prendre quelques branches d'ozier » dont je fis une corde d'environ » quatre coudées avec laquelle j'atta-

D'HOMERE. Livre X. 177. chay ensemble les quatre pieds de a ce monstrucux animal & le char- « geay fur mon cou, ma teste passée « entre ses jambes; je le portay ainsi « dans mon vaisseau, m'appuyant sur « ma pique, car il n'estoit pas possi- « ble de le porter fur mon espaule « d'une seule main, il estoit trop « grand & trop fort. En arrivant je « jettay mon fardeau à terre, & j'ex- « citay mes Compagnons en leur « adressant ces paroles, qui ne leur « furent pas desagréables: Mes amis, « quelque douleur qui nous presse « nous n'irons pas visiter ensemble le « fombre Royaume de Pluton avant « le jour marqué par la Destinée. « Levez-vous, faisons bonne chere, « puisque nous avons une assez bon- « ne provision, & chassons la faim « qui nous livroit desja une cruelle « guerre. A ces mots ils reviennent « de leur abbattement, & se décou- « vrent la teste qu'ils avoient cou- « verte de leurs manteaux par def- «

True la in we la m

a espoir. Ils se levent & regardent » avec admiration ce cerf, qui estoit » d'une grandeur énorme ; quand » ils se furent rassassez du plaiser de » le contempler, ils laverent les » mains & se mirent à préparer le » souper. Nous passasmes le reste du » jour à boire & a faire bonne chere, » & dés que le soleil fut couché & » que la nuit eut répandu ses tenc-» bres fur les campagnes, nous nous » couchasmes prés de nostre vaisseau » fur le rivage mesme. Le lendemain » au point du jour j'assemblay mes » Compagnons, & leur dis: Mcs » amis, nous voicy dans une terre w entierement inconnuë, car nous ne » sçavons en quelle partie du monde » nous sommes par rapport au sep-» tentrion & au midy, au couchant » & au levant. Voyons donc quel » conseil nous avons à prendre, s'il » y en a quelqu'un, & je doute qu'il » y en ait un bon, car estant monté » fur une éminence, j'ay reconnu

D'HOMERE. Livre X. 179 que nous sommes dans une isle fort a basse & environnée d'une vaste a mer; & j'ay vû fortir de la fumée a du milieu de ses bocages & de ses a forests.

Ces paroles abbattirent entiere- « ment le courage de mes Compa- « gnons, à qui les cruautez d'Anti- « phate & celles du terrible Cyclope « Polypheme ne manquerent pas de « revenir dans l'esprit. Ils se mirent « tous à crier & à verser des torrents « de larmes. Eh, à quoy servent les « cris & les larmes dans l'affliction! « Mais moy, aprés les avoir tous « passez en revûë & bien comptez, «. je les partageay en deux bandes; « je leur donnay à chacune un chef, « je me mis à la teste de la premiere, « & Euryloque commanda la secon- « de. Je jettay en mesme temps deux « forts dans un casque pour voir « quelle compagnie devoit aller à la « découverte. Le fort d'Euryloque «~ fortit le premier. Il se met aussi-tost e

» en marche à la teste de ses vingt-» deux Compagnons. Ils ne purent » nous quitter sans pleurer amere-» ment, ni nous, les voir partir sans » fondre en larmes.

Dans le fond d'une vallée ils » trouverent le Palais de Circé qui » estoit basti de belles pierres de taille » & environné de bois. On voyoit » à l'entrée des loups & des lions » qu'elle avoit aprivoisez par ses su-» nestes drogues. Ils ne se jetterent » point sur mes gens, au contraire » ils se leverent pour les flatter en » remuant la queuë. Comme des » chiens domestiques caressent leur » maistre qui sort de table, car il leur » apportetoujours quelque douceur; » de mesme ces lions & ces loups ca-» ressoient mes Compagnons, qui ne » laissoient pas d'estre esfrayez de leur » taille enorme. Ils s'arresterent sur » la porte de la Déesse, & ils enten-» dirent qu'elle chantoit d'une voix » admirable, en travaillant à un ouD'HOMERE. Livre X. 181, vrage de tapisserie, ouvrage immortel, d'une sinesse d'une beauté «
& d'un esclat qui ne se trouvent «
qu'aux ouvrages des Déesses. Le «
brave Polites, qui estoit le plus prudent de la troupe & qui m'estoit «
le plus cher, prit la parole & dit: «
Mes amis, j'entends quelque personne, qui en travaillant à quelque ouvrage, chante merveilleusement, c'est une semme, ou plustost «
une Déesse; ne craignons point de «
luy parler. «

AĈ.

(z

tui

107

En mesme temps ils se mettent « à l'appeller. Elle se leve de son « siege, ouvre ses portes esclatantes « & les convie d'entrer. Ils entrent « par un excés d'imprudence. Eury- « loque, seul soubçonnant quelque « embusche, demeura dehors. La « Déesse sit d'abord asseoir ces mal- « heureux sur de beaux sieges , & « leur fert un bruvage composé de « fromage, de farine & de miel dé- « trempez dans du vin de Pramne, «

» & où elle avoit messé des drogues » enchantées pour leur faire oublier » leur patrie. Dés qu'ils eurent ava-» lé ce breuvage empoisonné, elle » leur donna sur la teste un coup de » sa verge, & les enferma dans l'esta-» ble. Ils avoient la teste, la voix, les » foyes, enfin tout le corps de verita-» bles pourceaux, mais leur esprit » estoit encore entier comme aupa-» ravant. Ils entrerent dans l'estable » en pleurant. Avant que de les en-» fermer, la Déesse remplit leur auge » de gland & de gousses, dont les » pourceaux ont accoutumé de se » nourrir. Euryloque retourne prom-» ptement au vaisseau pour nous an-» noncer la malheureuse & surpre-» nante avanture de mes Compa-» gnons. Il estoit si penetré de dou-» leur qu'il ne pouvoit parler, quel-» que envie qu'il eust de nous l'ap-» prendre, & ses yeux estoient noyez » de pleurs. Par l'estat où nous le » voyions, il estoit aisé de juger que

D'HOMERE. Livre X. 183 fon affliction effoit extresme. En- « fin nous le pressafmes tant de par- « ler, qu'ils nous apprit le malheur « qui venoit d'arriver. Divin Ulysse, « me dit-il, nous avons parcouru ces « bois felon vos ordres. Nous avons « trouvé dans le fond d'une vallée la « maison de Circé; là nous avons « entendu une voix melodieuse; c'es- « toit une femme ou plustost une « Déesse qui chantoit. Nos Compa- « gnons ont commencé à l'appeller. « Elle a quitté promptement son sie- « ge, elle est venuë ouvrir les portes « & les 2 convié d'entrer. Ils sont « entrez par un excés d'imprudence, « mais moy, foubconnant quelque « embusche, je suis demeuré à la por- « te. Ils sont tous peris dans le Palais, « aucun d'eux n'a reparu, quoy-que « j'aye attendu long-temps pour en « avoir quelques nouvelles.

A ces mots je pris mon espée « & un javelot, & j'ordonnay à Eu- « ryloque de me conduire par le mes- «

L'ODYSSÉ'E

» me chemin qu'il avoit tenu. Mais » luy se jettant à mes genoux, & les » embrassant estroitement, me con-» juroit ayec larmes de renoncer à » ce dessein. Genereux Ulysse, n'al-» lez point-là, me disoit-il, je vous » en prie, & ne m'y menez pas mal-» gré moy. Laissez-moy plustost icy, » je sçay que vous n'en reviendrez » point, & que vous ne ramenerez pas » un seul de vostre troupe. Fuyons » sans perdre un moment; peut-estre » est-il encore temps de nous déro-» ber au danger qui nous menace & » d'éviter ce funcite jour.

Euryloque, luy dis-je, demeurez » donc icy à faire bonne chere sur » vostre vaisseau; pour moy je suis » résolu d'aller, car c'est une neces-» sité indispensable. Je le quitte en » mesme temps, & je m'éloigne du » rivage.

J'avois à peine traversé le bois » & parcouru une partie de la vallée, » que, comme j'approchois du Palais

D'HOMERE. Livre X. 184 de Circé, Mercure vint à ma rencontre sous la forme d'un jeune « homme qui est à la fleur de sa jeunesse, & m'abordant & me prenant « par la main, il me dit, Où allezvous, malheureux, en parcourant « ainsi seul ces costeaux, sans avoir « aucune connoissance des lieux où « vous estes! Vos Compagnons sont « dans ce Palais de Circé, enfermez . comme des pourceaux dans des ef- « tables. Venez - vous pour les déli- a vrer! je ne croy pas que vous en « fortiez jamais; vous ne fercz qu'- \* augmenter le nombre. Mais j'ay a pitié de vous, je veux vous garentir . de ce danger: prenez le contrepoifon que je vais vous donner; avec « ce remede vous pouvez furement « entrer dans ce Palais, il éloignera « de vous tous les maux qu'on vou- « droit vous faire. Je vais vous dé- \* couvrir les pernicieux desseins de «

Circé. Dés que vous serez arrivé, « elle vous préparera une boisson «

186 L'ODYSSÉE

» mixtionnée où elle messera des dro-» gues plus dangereuses que les poi-» fons. Mais ses enchantements se-» ront inutiles fur vous. Le remede » que je vous donne est un excellent » preservatif, & voicy de quelle ma-» niere vous devez vous conduire. » Quand elle vous aura frappé de sa » longue verge, tirez promptement » l'espée, & jettez vous sur elle com-» me si vous aviez dessein de la tuer. » Effrayée de cette audace, elle vous » offrira sa couche, & gardez-vous » bien de la refufer, afin qu'elle dé-» livre vos Compagnons, & qu'elle » vous donne tous les secours qui » vous sont necessaires. Mais aupan ravant obligez-la de jurer le plus » grand scrment des Immortels, » qu'elle ne vous tendra aucune forte » de piege, afin que quand elle vous » tiendra defarmé, elle ne vous ren-» de pas lasche & effeminé.

Ce Dieu ayant parlé ainsi, me
 presente cet antidote, qu'il arracha

D'HOMERE. Livre X. 187 de terre & dont il m'enseigna les « vertus, c'estoit une espece de plante « dont la racine estoit noire & la sleur « blanche comme du lait. Les Dieux « l'appellent Moly. Il est difficile « aux mortels de l'arracher, mais les « Dieux peuvent toutes choses. «

En finissant ces mots, il s'éleve « dans les airs & prit fon vol vers « l'Olympe. Je continuay mon che- « min vers le Palais de Circé, & en « marchant j'estois agité de differen- « tes pensées. Je m'arrestay à la por- « te de la Déesse, je l'appellay, elle « entendit ma voix, vint elle-mesme « ouvrir les portes & me pria d'en- « trer. Je la suivis plongé dans une « profonde tristesse. Elle me mena « dans la salle, & aprés m'avoir fait « asseoir sur un beau siege à marche- « pied & tout parsemé de clouds d'ar- « gent, elle me presente dans une « coupe d'or cette boisson mixtionnée où elle avoit messé ses poisons, « qui devoient produire une si cruel188 L'ODYSSÉE

. le metamorphose. Je pris la coupe . de ses mains & je bus, mais elle n'eust pas l'effet qu'elle en atten-» doit; elle me donna un coup de sa verge, & en me frappant elle dit: » Va dans l'estable, va retrouver tes · Compagnons, & estre comme eux. Ln mesme temps je tire mon espée, » & je me jette fur elle comme pour » la tuer. Elle se met à crier. & tom-» bant à mes genoux, elle me dit, le » visage couvert de larmes, Qui es-» tes-vous! d'où estes-vous! Je suis » dans un estonnement inexprima-» ble de voir qu'apres avoir bu mes » poisons, vous n'estes point chan-» gé. Jamais aucun autre mortel n'a » pû relister à ces drogues, non seu-• lement aprés en avoir bu, mais » mesme aprés avoir approché la cou-» pe de ses levres. Il faut que vous » ayez un esprit superieur à tous les » enchantements, ou que vous soyez » le prudent Ulysse, car Mercure » m'a toujours dit qu'il viendroit icy B'HOMERE. Livre X. 189 au retour de la guerre de Troye. « Mais remettez vostre espée dans le « fourreau, & ne pensons qu'à l'2- « mour. Donnons- nous des gages « d'une passion reciproque pour esta- « blir la consance qui doit regner « entre nous.

Elle me parla ainsi. Mais moy « fans me laisser surprendre à ces dé- « monstrations trop suspectes, je luy « répondis: Circé, comment voulezvous que je réponde à vostre pas- « sion, vous qui venez de changer si « indignement mes Compagnons en « pourceaux, & qui me retenant dans « vostre Palais, m'offrez insidieusement de partager avec moy vostre « couche, afin que quand je feray « desarmé, je sois à vostre discretion, « & que vous triomphiez de moy « comme d'un homme sans vertu & « sans force. Non, jamais je ne con- « sentiray à ce que vous me proposez, si, comme Déesse que vous s estes, yous ne me faites le plus s

我 如 小 九 的 的

or out les

p grand serment des Immortels que vous ne me tendrez aucun autre

piege.

» Elle ne balança point: elle me » fit le serment que je demandois. Ce » serment fait tout du long sans au-» cune ambiguité, je consentis à ce

qu'elle demandoit de moy. Elle avoit prés d'elle quatre » Nymphes dignes des vœux de tous » les mortels: elles la servoient & » avoient soin de tout dans son Pa-» lais. C'estoient des Nymphes des po fontaines, des bois & des fleuves » qui portent le tribut de leurs eaux and dans la mer. L'une couvrit les n sieges de beaux tapis de pourpre, & estendit sur le plancher d'autres » tapis d'une finesse admirable & o d'un travail exquis. L'autre dressa » une table d'argent & mit dessus des corbeilles d'or. La troisième wersa le vin dans une urne d'argent » & prépara les coupes d'or. Et la » quatriéme apporta de l'eau, alluma

D'HOMERE. Livre X. 191 du feu & prépara le bain. Quand « tout fut prest, elle me mit au bain «-& versa l'eau chaude sur ma teste « & sur mes espaules, jusqu'à ce « qu'elle eust dissipé la lassitude qui « me restoit de tant de peines & de « travaux que j'avois soufferts. Aprés « qu'elle m'eut baigné & parfumé « d'effences, elle me presenta une tu- « nique d'une extresme beauté & un « manteau magnifique, & me reme- « nant dans la salle, elle me placea « fur un beau siege à marchepied, & « me pressa de manger. Mais je n'es- « tois guere en estat de luy obéir, « j'avois bien d'autres pensées, car \* mon cœur ne me présageoit que « des maux.

ic

100

Pi

uīō

Quand la Déesse s'apperceut « que je ne mangeois point & que « je m'abandonnois à la triffesse, « elle s'approcha de moy & me dit, « Ulysse, pourquoy vous tenez « vous-là sans manger & sans dire « une seule parole, rongeant vostre «

cœur ! Craignez vous quelque
nouvelle embusche! Cette crainte
m'est trop injurieuse; ne vous ay-je
pas fait le plus grand & le plus in
violable de tous les serments!
Grande Déesse, luy répondis-je,
est-il quelqu'un qui en ma place,
pour peu qu'il eust de bonté &
d'huranité nust avoir le courage

d'humanité, pust avoir le courage de manger & de boire avant que se se Compagnons sussent délivrez & avant que de les voir luy-mesme de se propres yeux. Si c'est par une continent d'amité, que vous me

• fentiment d'amitié que vous me • pressez de prendre de la nourritu-• re, délivrez donc mes Compa-

gnons, que j'aye la consolation de les voir.

A ces mots elle sort, tenant à sa main sa verge enchanteresse. Elle ouvre la porte de l'estable, fait sortir mes Compagnons, qui avoient la figure de pourceaux, & les amena dans la salle. Là elle passe repasse autour d'eux & les frote d'une

D'HOMERE. Livre X. 193 d'une autre drogue. Aussi-tost on « voit tomber toutes les soyes qu'a- « voit produites la boisson empoi- « sonnée dont elle les avoit régalez. « Hs reprennent leur premiere for- « me, & paroissent plus jeunes, plus « beaux & plus grands qu'aupara- « vant. Ils me reconnoissent à l'inf- « tant & accourent m'embrasser avec « des soupirs & des larmes de joye. « Tout le Palais en retentit; la Déef- « se elle-mesme en sut touchée, & « s'approchant de moy, elle me dit, « Divin fils de Laërte, Ulysse si fe- « cond en ressources & en expedients, « allez promptement à voître vaif- « feau, retirez-le à sec sur le rivage, « mettez dans les grottes voyfines « tout vostre butin, vos armes & les « agrés, & en revenant amenez-moy « tous vos autres Compagnons. J'o- « béis sans perdre temps. Arrivé sur « le rivage je trouve mes Compa- « gnons plongez dans une douleur « tres vive & fondant en pleurs. « Tome II.

L'ODYSSE'E » Comme de tendres genisses qui » voyant le foir revenir leurs meres » du pasturage, bondissent autour » d'elles, & sans que les parcs qui les » renferment puissent les retenir , el-» les accourent au devant & font re-» tentir de leurs meuglements toute » la plaine; de mesme mes Compa-» gnons me voyant, accourent & » s'empressent autour de moy & » m'environnent avec de grands cris & les yeux baignez de larmes. Ils » témoignent la mesme joye que s'ils » revoyoient leur chere Ithaque, qui » les a nourris & élevez. Je n'entends » de tous costez que ces paroles, Di-» vin Ulysse, nous avons autant de » joye de vostre retour, que si nous

» mort déplorable de nos Compa-» gnons.

» Je taschay de leur redonner cou-» rage & de mettre sin à leur douleur, » Mes amis, leur dis-je, mettons

» nous voyions de retour dans nof-» tre patrie. Mais contez-nous la

Secretary Link

D'HOMERE. Livre X. 1.95 promptement nostre vaisseau à sec, « retirons nostre butin, nos armes & « nos agrés dans les grottes voysines, « & préparez-vous à me suivre pour « voir vos Compagnons dans le Pa- « lais de Circé merveilleus sement les « traitez & faisant tres bonne chere: « ils ont en abondance tout ce qu'on « sçauroit desirer. «

Ravis de cette bonne nouvelle, « ils executent mes ordres sans ba- « lancer, & se disposent à me suivre, « Le seul Euryloque taschoit de les « retenir, & leur adressant la parole, « il leur disoit, Ah, malhcureux, où « allons - nous ! pourquoy courez- « vous à vostre perte! Quoy! aller « dans le Palais de Circé, qui nous « changera tous en pourceaux, en « loups, en lions, pour nous obliger « à garder ses portes! Avez-vous « oublié les cruautez que le Cyclope « a exercées fur nos Compagnons « qui suivirent Ulysse dans sa caver- « ne! leur perte ne doit estre impu- «

» tée qu'à l'imprudence du chef.

» Je fus si irrité de cette insolen» ce, que j'allois tirer mon espée pour
» luy abattre la teste, malgré l'al» liance qui l'avoit uni à ma maison,
» si mes Compagnons ne se sussente
vous mis au devant, & ne m'eussent
vetenu par leurs prieres. Ulysse,
» me dirent-ils, consentez qu'il de» meure icy pour garder se vaisseau,
» & menez-nous sans perdre temps
» au Palais de la Déesse.

Je m'éloigne en mesme temps » du rivage. Euryloque ne demeura » point dans le vaisseau, il nous sui-» vit, car il eraignit les terribles re-» proches que je suy aurois faits.

Pendant que j'estois allé cher-» cher mes Compagnons, Circé eut » grand soin de ceux que j'avois lais-» sez dans son Palais. Elle les sit bai-» gener & parsumer d'essences, elle » leur donna des tuniques & des » manteaux magnisiques, & en arri-» vant nous les trouvassnes à table,

D'HOMERE. Livre X. 197 Je ne sçaurois vous peindre l'en- « trevûë de mes Compagnons. Ils « s'embrassent, ils se racontent leurs « avantures, & leurs recits font en- « trecoupez de sanglots, de larmes & « de gemissements qui font retentir « tout le Palais. La Déesse s'appro- « che de moy, & me dit: Genereux « Ulysse, faites cesser toutes ces lar- « mes & tous ces fanglots. Je fçay « tous les maux que vous avez fouf- « ferts sur mer, & toutes les cruau- « tez que des hommes inhumains & « intraitables ont exercées contre « vous sur la terre. Mais presente- « ment ne pensez qu'à vous réjoüir « & à faire bonne chere, jusqu'à ce « que vos forces & vostre courage « soient restablis, & que vous vous « trouviez dans le mesme estat où « vous estiez quand vous partites « d'Ithaque. Le souvenir de toutes « vos miseres ne sert qu'à vous abat- « tre encore & à vous affoiblir, & « il vous empesche de gouster les «

胸部随風也胸即

198 L'ÖDYSSE'E

» plaisirs & la joye qui se presentent.
Ce sage conseil nous persuada.
» Nous susmes-là une année entiere
» à faire grande chere & à nous réjoüir. A prés que les quatre saisons
» revoluës curent consommé l'année,
» mes Compagnons me firent leur
» remontrance, & me dirent, Sage
» Ulysse, il est temps que vous vous
» souveniez de vostre patrie, si les
» Destinées ont résolu de vous y re» mener heureusement.

» Deftinées ont résolu de vous y remener heureusement.

Je prositay de cet avis. Nous passasses encore tout ce jour-là à table. Mais après que le solcil sut couché & que la nuit eut couvert la terre de tenebres, mes Compagnons se retirerent dans seurs appartements pour se coucher. Et moy me voyant seul prés de Circé, je me jette à ses genoux; elle me donne une audiance favorable, & je suy dis: Grande Déesse, après les bons traitements que j'ay reçûs de vous, sa derniere faveur que je

D'HOMERE. Livre X. 199
vous demande c'est de me tenir la «
promesse que vous m'avez faite de «
me renvoyer chez moy; je ne «
soupire qu'aprés ma chere patrie, «
non plus que mes Compagnons, «
qui m'assligent continuellement & «
me percent le cœur par leurs plain- «
tes dés que je ne suis plus prés de
vous.

ifore man lex Sep 1002 felo

ile

La Déesse me répondit : Ulysse, « il n'est pas juste que vous demeu- « riez plus long-temps dans mon Pa- « lais malgré vous. Mais avant que « de retourner dans vostre patrie, « vous avez un autre voyage à faire: « il faut que vous descendiez dans le « fombre Royaume de Pluton & de « la redoutable Proserpine, pour y « consulter l'ame de Tircsias le The- « bain. C'est un devin qui est privé « des yeux du corps, mais en re- « vanche il a les yeux de l'esprit si « penetrants, qu'il lit dans l'avenir « le plus sombre. Proserpine luy a « accordé ce grand privilège de con- «

» ferver dans la mort son entendement; les autres morts ne sont au-» prés de luy que des ombres & de

» vains phantosmes. Ces paroles jetterent le deses-» poir dans mon cœur. Je tombay » fur son lit que je baignay de mes » larmes. Je ne voulois plus vivre ni » voir la lumiere du soleil. Aprés » que j'eus bien pleuré, & que je me » fus bien tourmenté, je luy dis: » Circé, qui est-ce qui me conduira » dans un voyage si difficile! Il n'y » a jamais eu de route ouverte aux » vaisseaux pour arriver dans les En-

» fers. Fils de Laërte, me répondit-elle, » ne vous mettez pas en peine de con-» ducteur. Dressez seulement vostre » mast, déployez vos voiles & demeurez en repos; les seuls souffles » de Borée vous conduiront. Et » quand vous aurez traversé l'Océan,. » vous trouverez une plage commo-• de & les bois de Proserpine tout

D'HOMERE. Livre X. 201 pleins d'arbres steriles, comme de « peupliers & de saules. Abordez à « cette plage de l'Océan, & allez de- « là dans le tenebreux Palais de Plu- « ton, à l'endroit où l'Acheron re- « çoit dans son lit le Puriphlegeton « & le Cocyte, qui est un escoulement « des eaux du Styx; avancez jusqu'à « la roche où est le confluant de ces « deux fleuves dont la chute fait un « grand bruit. Là creusez une fosse « d'une coudée en quarré. Versez « dans cette fosse pour tous les morts « trois sortes d'effusions; la premiere, « de lait & de miel ; la seconde, de « vin pur, & la troisiéme, d'eau, où « vous aurez détrempé de la farine. « En faisant les effusions, adressez « vos prieres à toutes ces ombres, & « promettez-leur que dés que vous « ferez de retour dans vostre Palais, « vous leur immolerez la plus belle « genisse de vos pasturages, qui aura « toujours esté sterile; que vous leur « éleverez un bucher où vous jette- «

» rez toutes sortes de richesses, & que » vous sacrifierez en particulier à Ti-» resias seul un belier tout noir & qui » sera la fleur de vostre troupeau. » Aprés que vous aurez achevé vos » prieres, immolez un belier noir & » une brebis noire, en leur tournant » la teste vers l'Erebe, & en détour-» nant vos regards du costé de l'O-» céan. Les Ames d'une infinité de » deffunts se rendront en cet endroit. » Alors pressez vos Compagnons de · prendre ces victimes que vous au-» rez égorgécs, de les dépoüiller, de » les brufler & d'adreffer leurs vœux » aux Dieux infernaux, au puissant » Pluton & à la severe Proserpine. » Et vous, l'espée à la main, tenez-» yous là, escartez les ombres & em-» peschez qu'elles n'approchent de » ce sang avant que vous ayez enten-» du la voix de Tiresias. Ce devin ne » manquera pas de se rendre bientost » prés de vous, il vous enseignera » le chemin que vous devez tenir, &

D'HOMERE. Livre X. 203 la maniere dont vous devez vous « conduire pour retourner heureu- « fement chez yous.

Elle me parla ainsi. En mesme « temps l'aurore parut sur son trosne « d'or. La Déesse m'habilla-elle-mes- « me & me donna des habits magni- « fiques. Elle eut soin aussi de se pa- « rer; elle prit un grand manteau de « toile d'argent d'une finesse admi- « rable & d'un travail exquis, mit « une belle ceinture d'or & couvrit « fa teste d'un voile fait par les Gra- « ces.

Je ne fus pas plustost habillé, « que j'allay par tout le Palais éveil- « ler mes Compagnons pour les pref- « fer de partir. Mes amis, leur di- « fois-je, ne goutez pas plus long- « temps les douceurs du fommeil, « partons sans differer, la Déesse nous « en donne la permission. Ils receu- « rent cette bonne nouvelle avec « joye & se préparerent au départ. « Cependant je ne fus pas affez heu- «

» reux pour les ramener tous. Il y » avoit parmi eux un jeune homme » nommé Elpenor, qui n'estoit ni » d'une valeur distinguée à la guerre, ni homme de beaucoup de sens, & » qui ayant pris trop de vin la veille, » estoit monté au haut de la maison » pour chercher le frais & s'estoit » endormi. Le matin reveillé en fur-» saut par le bruit & par le tumulte » que faisoient ses Compagnons, qui » se préparoient au départ, il se leva, & comme il estoit encore à demi endormi, au lieu de prendre le s chemin de l'escalier, il marcha tout » droit devant luy, tomba du toit en » bas & se rompit le cou; son ame alla avant nous dans les Enfers. » Quand tous mes gens furent affem-> bez, je leur dis: Vous pensez peutseftre partir pour retourner dans » vostre chere patrie, mais Circé m'a déclaré que nous avions auparavant un autre voyage à faire, & qu'il faut que nous descendions dans le D'HOMERE. Livre X. 205 fombre demeure de Pluton & de « Proserpine pour consulter l'ombre « du devin Tiresias. «

Ces paroles les penetrerent d'u- «
ne douleur si vive, qu'ils se mirent «
à crier & à s'arracher les cheveux. «
Mais ils avoient beau pleurer & «
gemir, le mal estoit sans remede. «
Quand nous susmes sur le rivage, «
& sur le point de nous embarquer, «
tous fondant en larmes, la Déesse «
vint attacher à nostre vaisseau deux «
moutons noirs, un masse «
femelle, & disparut sans estre aperceüe, car qui est-ce qui peut «
voir un Dieu, lorsqu'il veut se cacher & se dérober aux yeux des «
hommes!

## REMARQUES

SUR

## L'ODYSSEE D'HOMERE.

## LIVRE X.

Page A TOus arrivasmes heureusement à l'isle d'Eolie Entre la Sicile & l'Italie, un peu au couchant du destroit, il y a fept ifles qu'on appelle Eoliennes & Vulcaniennes. Homere ne parle que d'une qu'il appelle Eolie, quoy-qu'il n'y en ait point qui porte ce nom. Mais il la nomme ainfi, apparemment du nom de son Roy Eole. C'est sans doute l'isse de Lipara. Car tout ce qu'Homere dit icy d'Eolie convient à Lipara, comme nous le verrons dans la fuite. De l'isle d'Ægusa, Ulysse pouvoit arriver facilement le jour mesme à l'isse d'Eolie, ou Lipara, qui est au dessus en tirant vers le promontoire de Pelore. Au reste Homere continuë toujours de dépaiser les heux où Ulysse aborde, & quoy-qu'ils soient tous veritablement dans les mers d'Italie, il les transporte dans l'Océan. Mais cela n'empesche pas qu'on ne voye toujours

REMARQ. SUR L'ODYSS. Liv. X. 207 qu'il tire de l'Histoire le fond de ses fictions, l'Histoire est le canevas de ses fables, & il le trace & le remplit comme il luy plaist. C'est pourquoy Polybe rejettoit avec raison le bon mot d'Eratosthene, qui disoit assez plaisamment, qu'on trouveroit tous les lieux où Ulysse avoit este porté, quand on auroit trouvé celuy qui avoit cousu le sac où tous les vents estvient ensermez. Et il vouloit qu'on ne prist nullement pour fables ce qu'il dit d'Eole & des erreurs d'Ulysse, soutenant que le fond en est vray, mais qu'il y a messé les fictions de la Poesse, & cest là le sentiment de Strabon, qui dit qu'en se remettant devant les yeux l'histoire ancienne, il faut examiner sur ce pied ce que disent ceux qui soutiennent qu'Ulysse a esté porté dans les mers d'Italie & de Sicile, comme Homere le dit, & ceux qui le nient; car ces deux opinions ont chacune leur bon & leur mauvais, & l'on peut avoir raison & se tromper des deux costez. On a raison si on crost qu'Homere, bien persuadé qu'Ulysse avoit esté porté dans tous ces lieux, a pris pour le fond de sa fable ce sujet tres vray, mais qu'il l'a traité en Poëte, c'est à dire, qu'il y a adjouté la fiction. Car on trouve des vestiges qu'Ulysse a rodé non seulement sur les costes d'Italie, mais jusqu'en Espagne. Et on se trompe si on prend pour une histoire circonstanciće tout le tissu de la fiction,

comme son Océan, ses Ensers, ses Bœufs du Soleil, ses receptions chez des Déesses. ses Metamorphoses, ce qui est dit des Cyclopes & des Lestrigons, la figure horrible de Scylla, les distances des lieux & autres choses semblables, qui sont des contes prodigieux qu'Homere a manisestement inventez; & celuy qui soutiendroit tous ces points comme autant de veritez historiques, ne meriteroit pas plus d'estre resuté que celuy qui asseureroit qu'Ulysse est veritablement arrivé à Ithaque, comme Homere le raconte; qu'il a tué les Poursuivants, & que les peuples d'Ithaque l'ont poursuivi & attaqué dans sa maison de campagne. L'une & l'autre opinion sont ridicules; il faut tenir le milieu & démesser le fond historique d'avec les ornements de la fiction. Nous allons voir qu'Homere essoit encore mieux instruit de la verité, que Polybe & Strabon ne l'ont crû.

C'est une isle flotante] Le mot nom peut fignifier icy qui est dans un lieu accessible de connu, mais Aristarque l'a expliqué flotante, & il prétend qu'Homere luy a donné cette épithete, ou à cause des frequents tremblements de terre qui la remüent de sa place, ou par quelque autre raison. Car on débite que cette isse paroist tantost à droite, tantost à gauche. Il y a de l'apparence qu'Homere a seint cela de cette isse, sur ce qu'il avoit

sur L'Odysse'e. Livre X. 205 oùi dire qu'il y avoit des isles stotantes comme Delos & comme l'isle d'Échemis prés de l'Egypte. Comment ce Poëte n'auroit-il pas pû seindre cela d'une isle, puisqu'on a seint mesmes des villes ambulantes, comme une certaine ville de Bacchus dans la Libye, qu'on ne trouvoit jamais deux sois dans un mesme endroit.

Ceinte tout autour d'une forte muraille d'airain Ces quatre mots montrent la profonde connoissance qu'Homere avoit des lieux dont il parle. Il feint que cette isle avoit des murailles d'airain, parce qu'elle estoit pleine de feux sousterrains qui de temps en temps sortoient de ses entrailles. Aristote en parlant de Lipara, qui est la plus considerable de ces isses Eoliennes, dit que la nuit on voit l'isse de Lipara esclairée par des feux, & Strabon y reconnoist des soupiraux de seu. C'est pourquoy on a placé dans les carrieres de cette isse les forges de Vulcain & des Cyclopes, & c'est de-là mesme qu'elle a tiré son nom; car, comme Bochart l'a fait voir, elle a esté ainsi nommée du Phenicien nibaras ou nibras, qui fignifie un flambeau, une torche allumée, & la raison est que cette isse esclairoit la nuit comme un flambeau. Voilà ce qui me persuade que l'isle d'Eole est la mesme que Lipara. Et ce qui suit m'a encore confirmée dans ce sentiment; aush Virgile a-t-il dit: Æoliam Li210 REMARQUES

paren. Æneïd. liv. 8.

Ce Roy a douze enfants, fix garçons & fix filles ] Je suis persuadée qu'il y a dans Homere des sictions qui n'ont point de sens caché, & qui ne renferment que ce que la lettre presente. Mais je croy aussi qu'il y en a d'autres qui cachent quelque mystere, mais la difficulté est de le développer. On recherche icy le sens de cette allegorie d'Eole, qui a donze enfants. Eustathe dit qu'Eole est l'année qui a douze enfants, qui sont les douze mois, &c. mais cette idée ne me paroist pas fort juste. Je croirois plus naturel de dire que le Poëte ayant feint un Eole Roy des vents, par la raison que j'expliqueray plus bas, il luy a donné douze enfants, & ces enfants ce font les douze vents principaux, qui sont toujours dans ces antres dans des festins continuels, parce que les feux & les exhalaisons les entretiennent continuellement, & leur servent comme de nourriture. Les freres se marient avec les fœurs, parce que les vents se messent. &c.

Page 165. Pendant le jour le Palais, parfumé de parfums délicieux, retentit de cride joye, on y entend un bruit harmonieux] J'ay desja rapporté: quelques raisons qui m'ont fait croire qui'cy l'isle d'Eolie est l'isle de Lipara: en voicy une nouvelle qui m'a confirmée dans ce sentiment & qui me pa-

SUR L'ODYSSE'E. Livre X. 211 roist décisive. C'est ce qu'Homere dit, que le Palais d'Eole retentit tout le jour de cris de joye, &c. Ce Poëte n'ignoroit pas ce qu'on disoit des merveilles de cette isle. Dans une des sept isles d'Eole, appellée Lipara, dit Aristote dans le livre des Merveilles, on raconte qu'il y a un tombeau dont on dit des choses prodigieuses, &c. on afsure qu'on y entend un bruit de tambours & de cymbales avec des cris esclatants, &c. Il est aifé de voir que cela est fondé sur le bruit que faisoit ce seu ensermé dans les cavernes de cette isle, & par-là Homere fait ailusion à l'ancien nom de l'isle qui estoit appellée Meligeunis, avant que d'avoir le nom de Lipara, comme Callimaque nous l'apprend dans l'Hymne à Diane : Elle alla chercher les Cyclopes, & elle les trouva dans l'isle de Lipara (c'est le nom qu'elle a presentement, mais alors elle estoit appelle Meligounis) ils travailloient à un gros bloc de fer rouge dont ils estoient pressez de faire un abreuvoir pour les chevaux de Neptune. Or, comme Bochart l'a fait voir, c'est ce bruit qui luy fit donner ce nom, car elle fut appellée Meligounis, du mot Phenicien Meloginin ou Menaggenin, qui signifie l'isle de ceux qui joiient des instruments. Tout ce qu'Homere dit donc icy n'est pas absolument de son invention, il est fondé sur les Traditions anciennes, dont il estoit parfaitement instruit.

## EIE REMARQUES

Je satisfis sa curiosite Homere sait bient voir icy qu'il avoit beaucoup de matiere pour amuser son Lecteur, mais il ne s'attache qu'à

ce qui regarde Ulysse.

Il me donna un outre fait de la peau d'un des plus grands boufs, où il enferma les souffles impetueux des vents, car le fils de Saturne l'en a fait le dispensateur ] Ni Polybe ni Strabon ne veulent qu'on prenne pour fable tout ce qui est dit icy d'Eole, mais ils veulent qu'on soit persuadé qu'Homere a pris un fait historique qu'il a embelli par une ingenieuse fiction. Le fait historique est que le Roy de ces isses estoit un homme d'esprit tres sage & tres avisé, qui par la longue experience qu'il avoit faite, connoissoit les vents qui devoient regner, & il en jugeoit par le cours de la fumée qui fortoit de son isse, ou mesme par le bruit que faisoient les feux & les vents dans ses cavernes sonsterraines. On peut voir Strabon , liv. 6. Servius rapporte de Varron: Varro autem dicit hunc infularum Regem fuisse, ex quarum nebulis & fumo Vulcaniæ infulæ prædicens futura flabra ventorum, ab imperitis visus est ventos sua potestate retinere. Mais ce que ces Historiens n'ont pas sceu, & que Bochart a découvert, c'est que le nom d'Eole, Homere l'avoit appris des Pheniciens, qui disoient aol pour tourbillon, tempeste, orage, d'où les Grecs ont sait le

mot des de ces isses si le. Livre X. 213 mot des de ces isses si habile à prédire les vents l'appellerent le Roy Aosin, c'est à dire, le Roy des vents b' des tempesses, & de-là Homere a formé le nom propre de ce Roy & l'a appellé Eole. Voilà le vray; ce qu'Homere adjoute de cet outre, &c. c'est la fable pour repaistre les Pheaciens avides de contes & de contes on de lieu dans la fuite à des peuples du Nord de débiter qu'ils vendoient les vents.

Page 166. Il laissa seulement en liberté le Zephyre Cest le vent du couchant, & c'estoit le seul bon vent pour aller de l'isse

de Lipara à Ithaque.

Nous voguafines heureufement pendant neuf jours entiers] Voicy encore la fable. De l'ifle de Lipara on pouvoit arriver en tres peu de temps à l'thaque, mais pour embellir son conte & faire croire que ces ifles Eoliennes estoient sort loin dans l'Océan, il dit qu'il yogua heureusement pendant neuf jours.

Et nous voyions les feux allumer fur le rivage ] Il parle icy des feux que les habitants d'Ithaque tenoient allumez nuit & jour, pour marquer aux vaisseaux le lieu le plus feur pour la descente. Sans ceta comme l'îse estoit toute environnée de rochers, tous les vaisseaux auroient esté exposez à se brises

contre le rivage.

214 REMARQUES

Page 167. Dans la pensée que cet outre que j'avois dans mon vaisseau estoit rempli d'or & d'argent Rien ne ressemble moins à un outre plein d'or qu'un outre rempli de vent. Mais le cordon d'argent qui lioit cet outre, les trompa, & l'avarice ne raisonne point, elle a plustost agi que pensé. D'ailleurs Eole luy-mesme avoit attaché cet outre au vaisseau, de maniere qu'ils ne pouvoient le soupeser sans le dessier. Voilà pour la Fable. Mais comme le but d'Homere est de donner dans toutes ses fictions des préceptes utiles, il est bon de développer celuy qui est ensermé dans cet outre de vents que les Compagnons d'Ulysse deslierent par leur solie, car l'allegorie physique, que j'ay expliquée, n'empesche pas qu'il n'y ait une allegorie morale. Les vents donc enfermez dans cet outre marquent, comme l'a fort bien remarqué l'Auteur du Poëme Epique, les mysteres du gouvernement que les Princes tiennent secrets. Ce cordon d'argent qui les lie, c'est l'autorité respectable & legitime qui les scelle, & qui deffend de les sonder. Les tempestes qu'ils excitent quand on les a follement déliez, ce sont les malheurs qui arrivent à ceux qui sottement veulent les penetrer & y prendre part; car, comme Salomon l'a dit dans ses Proverbes, 25.27. Sicut qui mel multum comedit, non est ei bonum, sic qui scrutator est majestatis, opprimeSUR L'ODYSSE'E. Livre X. 215 tir à gloria. Comme celuy qui mange trop de miel en est incommodé, de mesme celuy qui veut sonder la majesté, est opprimé par sa gloire. Les sages sujets laissent les vents enfermez dans seur outre, & se servent de celuy que le Prince a voulu lascher, & qui est le seul qui seur soit propre.

Page 168. Je déliberay en moy-mesme si je ne me jetterois point dans la mer] Il ne faut pas inserer de ce passage qu'Homere a cru qu'il estoit permis de se tuer soy-mesme pour éviter un plus grand malheur. On voit bien qu'Ulysse parle icy de ce que luy infpiroit le desespoir, qui combattoit contre la raison, & que la raison demeura victorieuse. En esse, la raison veut que s'homme n'attente jamais sur luy-messe, & elle dit qu'il n'y a pas une marque plus certaine de petitesse de courage que de se laisser vaincre au desspoir. On peut voir ce que j'ay dit sur cela dans la Présace.

Et me couvrant la teste de mon manteau] Cestoit la coutume dans tous les grands malheurs, on se couvroit la teste de son manteau comme pour dire qu'on n'attendoit plus aucun secours des hommes, & qu'on n'attendoit plus rien que de Dieu.

Page 169. Nous nous arrestons à la porté le nous nous asseyons sur le seüil ] Comme 216 REMARQUES des suppliants & des pauvres, qui par respect n'osent entrer & s'approcher.

Page 170. Va, me dit-il, fuy promptement de cette isle, le plus méchant de tous les mortes [] Eole fait ce jugement d'Ulysse, parce qu'ayant en sa disposition tous les vents, les Dieux luy avoient rendu ce present, non seulement inutile, mais sunesse. Ces barbares jugeoient ordinairement des hommes par les biens ou par les maux qui leur arrivoient. C'est ainsi qu'à Malte une vipere s'estant attachée à la main de saint Paul, les barbares se mirent à dire entre cux, Ces homme est sans doute quelque meurrier, puisqu'aprés qu'il s'est sauve de la mer, la justice divine le poursuit encore tre veu pas le laisse vive. Act. 28. 3.

Il ne m'est pas permis de recevoir ni d'affister un homme que les Dieux immortels ont déclaré leur emnemi On peut demander icy comment Ulysse ose die des raisons si sortes devant le Roy des Pheaciens; ne doi-il pas craindre que l'exemple d'Eole ne jette quelque scrupule dans l'esprit de ce Prince, & ne l'oblige à luy resuser le scours dont il a besoin! Non il n'a plus cela à craindre; la colere des Dieux est satisfaite par tout ce qu'il a sous server la colere des devent est prime server la colere des des de l'est prime server la colere des des des les Pheaciens, c'est de la colere des des de les Pheaciens, c'est de l'est present de la colere des primes de les Pheaciens, c'est de l'est primes de la colere des de les Pheaciens, c'est des de l'est primes de les Pheaciens, c'est de l'est primes de l'est pr

SUR L'ODYSSEE. Livre X. 217 une marque seure que les Dieux sont appaisez, & qu'on peut le secourir sans leur

déplaire.

Cependant nous fismes route six jours entiers, & le septiéme nous arrivasmes à la hauteur de la ville de Lamus, de la spacieuse Lestrygonie II ne falloit pas sept jours pour arriver de l'isse d'Eole à la ville de Lamus, qui estoit l'ancienne Formies, sur la coste de là Campanie, mais Homere continuë dans sa Geographie sabuleuse, & il augmente l'éloignement pour rendre ses avantures plus merveilleuses & plus terribles. Tous les Historiens conviennent que la ville de Lamus est Formies, & que Formies estoit l'ancienne habitation des Lestrygons. Ciceron à Atticus liv. 2. epist. 13. Si verò in hanc τηλέπυλον veneris Λαιρρύχονίω, Formias dico. Plin liv. 3. chap. 5. Oppidum Formiæ, Hormiæ ante dictum, ut existimavere, antiqua Læstrygonum sedes. Mais comment peut-on placer sur les costes de la Campanie les Lestrygons, qu'on sçait avoir esté voyfins des Cyclopes & avoir habité la Sicile prés des Leontins! C'est ce qu'il faut expliquer en peu de mots. Il est certain que les Lettrygons dans leur premiere origine ont habite la Sicile sur le fleuve Terias. Plin liv. 3. chap. 8. Flumina, Symathus, Terias, intus Læstrygonii campi, eppidum Leontini. Cela est si vray, que le nom de Tome II.

Lestrygon & celuy de Leontin ne sont que le mesme nom; car, comme Bochart l'a démontré, Læstrygon est un nom Phenicien, Lais tircam, Lion qui devore, & ce nom a esté rendu en Latin par celuy de Leontin qui signifie la mesme chose, & qui marque les mœurs feroces & leonines de ces peuples barbares. Il y a donc de l'apparence que comme les Pheaciens avoient quitté la Sicile pour aller à Corcyre, les Lestrygons, ou une partie des Lestrygons, la quitterent de mesme & allerent s'establir sur les costes de la Campanie. On ne peut pas douter que Lamus, qui bastit Formies, ne fust un Lestrygon, son nom mesme le témoigne, car Lamus signifie devorateur, estant tiré du Phenicien Laham ou Lahama, qui fignifie devorer. Et de-là mesme a esté tiré le nom de cette fameule Reyne de Libye appellée Lamia, parce qu'elle fendoit le ventre des femmes groffes pour devorer leurs enfants. Horace en parle dans son Art poëtique.

Page 171. De la spacieuse Lestrygonie ] Tunkandos peut signifier trois choses, grande, vasse, ou sort éloignée, ou qui a des portes sort hautes èt fort larges. Le premier sens me paroist le plus naturel & le plus vray.

Qui abonde en toutes sortes de troupeaux, sar le berger qui ramene son troupeau de

BUR L'ODYSSE'E. Livre X. 216 moutons le soir | Ce passage a paru fort difficile, je ne íçay pas pourquoy, ce n'est pas le défaut d'Homere d'estre obscur. Je croy que la difficulté vient de ce qu'on a voulu y chercher trop de finesse, & que pour en trouver le veritable sens, il ne faut que s'attacher aux termes, car dés que l'on à trouvé ce que les termes presentent naturellement, on peut s'asseurer qu'on a trouvé ce que le Poète a voulu dire. Nous avons vû que quand il a parlé de la terre des Cyclopes, il a dit qu'il n'y avoit que des moutons & des chevres. Icy pour caracteriser le terroir de Lestrygonie, il fait voir qu'il consistoit en pasturages, & qu'il nourrissoit non seulement des troupeaux de moutons, mais aussi des troupeaux de bœufs. Ces derniers ne se menoient paistre que la nuit à cause des mouches qui font tres incommodes en ce payslà; au lieu que les moutons paissoient le jour, parce qu'ils sont garentis par leur laine. Homere descrit cela poëtiquement, & il dit que le berger ramenant fon troupeau de moutons le soir, avertit le passeur de bœuss qu'il cst temps de sortir pour les mener au pasturage, & qu'ainsi ce dernier sort quand l'autre rentre. Jusques-là nous ne pouvons pas douter que ce ne soit-là le veritable sens de ce passage. Voyons si la suite sera plus difficile.

Là un berger qui pourroit se passer de K ii 226 REMARQUES

dormir la nuit, gagneroit double salaire Ce qu'il vient de dire attire naturellement cette réflexion économique; quand le berger rentre le foir, celuy qui doit mener paistre les bœufs fort & les garde la nuit : ainfi un berger qui pourroit se passer de dormir, gagneroit double salaire. Et pour faire voir que le pays luy donneroit cette commodité, il adjoute, car les chemins du jour & de la nuit font voysins. Il n'y a personne qui ne voye que ce vers est la raison du précedent, comme le fait affez voir la particule car, qui marque toujours la raison, la cause. Ce berger pourroit gagner double salaire, car les chemins du jour & de la nuit sont vovsins. Homere appelle icy chemins du jour & de la nuit les pasturages où l'on menoit les moutons le jour, & ceux où l'on menoit les bœufs la nuit, & il dit qu'ils sont voysins, pour dire qu'ils sont proche, & que par confequent un berger suffiroit pour le jour & pour la nuit. Car si les pasturages du jour & ceux de la nuit estoient éloignez, il ne feroit pas possible que le mesme berger menast le jour les moutons & la nuit les bœuss. Cela est sensible. On a pourtant voulu cherchercher icy un mystere Astronomique & expliquer ce vers de la brieveté des nuits, Comme si Homere avoit voulu marquer l'élevation du pole, & par l'élevation, la situation du lieu. Les chemins du jour & de

SUR L'ODYSSEE. Levre X. 22-1 la nuit sont voysins, c'est à dire, disent ils, la mit est fort courte & le jour fort long. Crates a eslé le premier Auteur de cette belle explication. Mais c'est faire grand tort à Homere de luy imputer une vûë si fausse & une chose de si mauvais sens. Qu'est-ce que cette brieveté de nuits feroit au berger! en devroit-il estre moins de temps aux pasturages ! & le jour & la nuit, von muepor, n'auroit il pas ses vingt-quatre heures également! Crates a beau dire que les Lestrygons font sous la queuë du Dragon où it n'y a presque point de nuit l'esté, c'est pourquoy Aratus a dit,

Μίσρονται δύστες τε και αναπελαί άλληληση Le couchant & le levant se mestent & se confondent. Et Scaliger a beau appliquer à cela le vers de Manille,

Vixque ortus, occasus erit.

Tout cela ne peut s'accorder ni avec la raion ni avec la Geographie. Il ne peut s'accorder avec la Geographie, parce que, comme Bochart l'a remarqué, il est faux que la ville de Lamus soit sous la queue du Dragon, si elle y avoit esté, il auroit sallu à Ulysse, non pas sept jours, mais plus de sept mois pour aller des isles Eoliennes à cette ville, & pour revenir de cette ville à l'isle de Circé, c'est à dire, à Circeï. Et il ne peut s'accorder avec la raison, parce qu'Homere ren-K iii

droit par-là une raison tres peu sense, ce qui ne seroit nullement une raison, comme je l'ay desja dit. C'est donc une imagination qui n'a nul sondement, & il ne saut pas chercher d'autre sens à ce passage que celuy que je suy ay donné, & qui est le mesme que celuy que Didyme avoit embrassé, aj vuraexual xaj viuraexual voual estre de in mesmatos. Les passurges du jour èr ceux de la nuit sont près de la ville.

Pour entrer dans le port qui est fort celebre] Cest le port mesme qui avoit fait donner le nom à la ville; car, comme Strabon l'a remarqué, la ville de Formies avoit esté appellée Hormies, à cause de la commodité de son pott. Формия, брийц къзбикчет проворня відн. за возрим. Liv. 4.

Page 172. Mais moy je n'y entray point] Ce qui venoit de luy arsiver chez les Cyclopes l'avoit rendu plus prudent. Mais pourquoy fouffre-t-il que les Compagnons y entrent, & que ne se contente-t-il d'envoyer un seul vaisseul? Apparemment ils estoient entrez avant qu'il euit pû donner un ordre contraire.

D'où je ne découvris aucuns traveux de laboureurs ] Il ne vît aucunes terres cultivées, ce n'estoit que des pasturages; les Lestr ygons, non plus que les Cyclopes, ne s'a-

sur L'Odysse'e. Livre X. 223 musoieut pas à labourer & à semer, ils ne saisoient que des nourritures de troupeaux: & c'est pourquoy Bochart a eu raison de croire que leur pays avoit esté appellé le pays des Auronces & des Ausones, des mots Hebreux averot & vroth, dont le premier signifie des parcs de brebis, & l'autre des estables à bœufs.

Et c'estoit la fille du mesme Antiphate Roy des Lestrygons Comment Ulysse peutil estre insormé de toutes ces particularitez, puisque ceux qu'il avoit envoyez reconnoistre le pays, perirent, que tous les vaisseaux furent escrasez dans le port, & qu'il 
n'y eut que son vaisseau seul qui se sauva! 
On répond que ce sut ou Circé ou Calypso 
qui l'instruisirent de toute cette avanture, 
tar il paroist qu'elles estoient tres bien informées de tout ce qui suy estoit arrivé.

Page 173. Elle leur montra le Palais du Roy son pere] Les Cyclopes n'avoient point de Roy, chacun regnoit dans sa famille, & voicy un Roy qui regne sur les Lestrygons, race des Cyclopes; & la raison de cette difference est que les Cyclopes n'avoient point changé de demeure, au lieu que les Lestrygons ayant quitté la Sicile pour aller s'establir sur les costes de la Campanie, à Formies, ils se firent un Roy & obérrent à cetuy qui les conduisoit.

K iiii

Page 174. Les Lestrygons ensilant ces matheareux comme des positions Cetel to veritable sens de ce vers, izolé, et às miperns. Ulysse ne pouvoit donner une plus grande idée de la taille gigantesque & de la force de ces Lestrygons, qu'en disant qu'avec les instruments dont ils estoient armez, ils ensiloient ses Compagnons, & les ayant ensilez, ils les memortoient sur leurs espaules comme une broche de harangs. Il faut se souvenir qu'Ulysse parle icy aux Pheaciens, c'est à dire, à des gens tres credules & amoureux de sables & de contes les plus remplis du merveilleux le plus ingroyable.

Et nous arrivasmes à l'isse d'Ææa, qui essei la demeure de la Décsse Circes De la ville de Lamus, qui est Formies, Utysse arriva le jour mesme à l'isse d'Ææa, c'est à dire à Circei, qui est une montagne sort voysse de Formies; il l'appelle une isse, parce que, comme dit Strabon, la mer & les marais, qui l'environnent, en sont une presque isse. Là essei la ville de Circé, & il y avoit un autel consacré à Mercure. Homere luy donne le nom d'Ææa, parc qu'il transsporte içy tout ce qui est dit d'Ææa dans la Colchide, comme je l'expliqueray plus au long sur le commencement du x11. Livre.

Page 175. Elle estoit sœur du severe

SUR L'ODYSSE'E. Livre X. 225 Æëtes] Strabon remarque fort bien qu'-Homere connoissant ce qu'on a dit de Colchos, & la navigation de Jason à la ville d'Ææa, & de toutes les sables de Medée & de Circé, de leurs enchantements & de la conformité de leurs mœurs, les a fait de la mesme famille, quoy-qu'elles sussent fort éloignées, & que l'une habitast à l'extremité du Pont Euxin, & l'autre sur les costes de l'Italie, & il les a placées l'une & l'autre au milieu de l'Océan. Il sçavoit bien que ceux à qui Ulysse parloit ne découvriroient pas ce mensonge.

70

ant

ar-

les

aux :

Page 176. Mais aprés avoir bien penfé, je trouvay qu'il estoit plus à propos ] Cela est fort bien menagé pour la vraysemblance de la fable qu'il va débiter, dit Eustathe; l'envoy de ses Compagnons donne lieu au breuvage de Circé & à tous ses sortileges, au lieu que si Ulysse suffé allé d'abord, tout cela ne pouvoit plus trouver place.

Page 177. Et le chargeay sur mon cou, ma teste passée entre ses deux jambes C'est ce que signie ra Caoques car pour le porter ainsi il falloit que la teste d'Ulysse sust passée entre les jambes de l'animal. Cette maniere de le porter luy laissoit une main libre pour s'appuyer sur sa pique, ce qui

226 REMARQUES le soulageoit & le faisoit marcher plus aisé-

ment.

Page 178. Nous voicy dans une terre entierement inconnue, car nous ne sçavons en quelle partie du monde nous sommes par rapport au septentrion, &c. | C'est à mon avis le veritable sens de ce passage, car Ulvsse ne veut pas dire qu'il ne scait pas où est le nord de l'isse, où est le midy, où est le couchant, où est le levant; il suy estoit facile de s'orienter, puisqu'il avoit vû le coucher & le lever du soleil; mais il veut saire entendre que la disposition du ciel est si changée, qu'il est impossible de connoistre à quelle élevation du pole ils font, & si cette isse est plus ou moins orientale que les terres qu'ils connoissent. Les astres ne sont plus: les melmes, car cette disposition change à mesure qu'on s'approche ou qu'on s'éloigne du pole. Homere parle ainsi pour rendre plus croyable ce déplacement qu'il fait des lieux où Ulysse a abordé, & pour mieux persuader qu'ils sont au milieu de l'Océan. J'ay suivi Strabon, qui escrit, liv. 1 o. qu'Homere a parlé icy des quatre points du monde. & que Copoc, l'obscurité, est pour le septentrion, & was, l'aurore, pour le midy, ou la plage meridionale, i vi in in mapodos, & nous en avons vû desja un exemple. Onpourroit croire aussi qu'Ulysse ne parle dans ces trois vers que de deux costez du monde,

SUR L'ODYSSEE. Levre X. 227 du couchant & du levant, Copos, l'obscurité, pour le couchant, & nue, l'aurore, pour le levant, & que le reste, ni où le soleil passe fous la terre, ni où il en fort, n'est que l'explication de ces deux termes. Et qu'il veut dire simplement qu'il ne sçait à quelle exposition il est par rapport aux autres terres, sur-tout par rapport à Ithaque. En effet, cette ignorance a commencé à paroistre quand il est parti de Formies, car au lieu de prendre à gauche au levant, comme if falloit pour aller à Ithaque, il a pris à droit au couchant & est arrivé à l'isse de Circé, qui est au couchant de Formics. De sorte qu'il a raison de dire qu'il ne sçait plus où il eft.

Et je doute qu'il y en ait un bon, car eftars monté] Il auroit meilleure esperance si l'isse elloit deserte, mais ayant connu qu'elle estoit habitée, c'est ce qui sait son desspoir, à cause de tout ce qu'il vient d'esprouver des

Lestrigons & des Cyclopes.

Page 179. Eh à quoy servent les cris èr les lumes dans l'afficion! Le vers Grevet dire mot à mot, mais en criant èr en pleurant on ne trouve point d'issue, de remede à ses affaires. C'est ce qui fonde ce qui suit, mais moy les ayant tous passez en revise, èrc. Ulysse ne samuse pas à pleuter, it agit, il cherche.

Je jettay en mesme temps deux sorts dans un casque pour voir quelle compagnie devoit aller à la découverte Les tragiques avantures qui leur estoient arrivées chez les Cyclopes & chez les Lestrygons les avoient tellement essrayez, qu'Ulysse n'estoit pas asfeuré d'estre obéï, s'il avoit voulu les envoyer de son autorité. Voilà pourquoy il a recours au sort.

Page 180. A la teste de ses vingt-deux Compagnons] Ulysse avoit cinquante hommes sur chacun de ses vaisseaux. Il en avoit perdu six par chaque vaisseau, il en avoit donc encore quarante-quatre sur le sien, vingt-deux pour chacune de ces deux bandes.

Et environné de bois] C'est ainsi que j'explique le texte, πειστέπω ενὶ χώρω, dans un lieu couvert, & non pas comme Hesychius, dans un lieu élevé. Car comment peut-il estre dans un lieu élevé, & dans une vallée! On peut l'expliquer aussi, dans un lieu reculé.

Des loups & des lions qu'elle avoit apprivoisez par ses funestes drogues] Circé est icy l'emblesme de la volupté, & Homere veut faire voir que la volupté dompte les animaux les plus seroces. Peut-estre mesme que par ces lions & ces loups apprivoisez qui gardent la porte du Palais de Circé, le Poète represente les ministres de ces maiSUR L'ODYESE'E. Livre X. 229 fons de débâuche qui paroifient doux à polis, & qui dans le fond font plus séroces & plus dangereux que les lions mesmes. Au reste cet avanture d'Ulysse avec Circé n'est pas une pure siclion, elle a un sondement veritable. Circé estoit une sameuse courtisane qui retint Ulysse chez elle assez longtemps. Ses mœurs corrompuës n'empechernt pas la posserité de luy accorder leshonneurs divins. Du temps de Ciceron elle estoit encore adorée par les habitants de Circe.

Page 181. Le brave Polites, qui efloit le plus prudent de la troupe ] C'est à dire, le plus prudent de ceux qui estoient commandez; car Euryloque, qui les commandoit, fut plus prudent que luy, puisqu'il n'entra

point.

Et leur sert un breuvage composé de fromage de farine èr de miel détremper, dans du vin de Pramne] Jusques-là il n'y a rien d'extraordinaire dans ce breuvage. C'estoit la boisson de dissiliation, & sur-tout à ceux qui avoient beaucoup fatigué. Nous avons và dans s'onziéme Livre de l'Iliade, tom. 2, pag. 206. que la belle Hecamede en servit un pareil à Machaon, qu'on avoit ramené blessé du combat, excepté que le miel n'y estoit pas messé, mais elle l'avoit servi à part dans un bassin. Circé adjoute à cette bois230 REMARQUES fon des drogues enchantées, & il est asse d'imaginer ce qu'Homere a entendu par-là.

do

Page 182. Elle leur donna sur la teste un coup de sa verge Car la verge estoit l'instrument necessaire pour tous les enchantements, & pour toutes les operations miraculeuses, & on ne peut pas douter que les Payens n'ayent tiré toutes ces idées de l'histoire de Moïse.

Enfin tout le corps de veritables pourceaux, mais leur esprit essoit encore entier comme auparavant. C'est à dire, qu'ils esttoient vautrez dans l'ordure comme de veritables pourceaux, qu'ils avoient abandonné leur corps à la débauche, mais que leur esprit n'estoit pas absolument changé. Cependant il est certain que l'esprit ne demeure pas entier à ceux qui s'abandonnent au vice.

Le Déesse remplit leur auge de gland & de gousses, dont les pourceaux ont accoutumé de se nourrir] Voilà le sort malheureux de ceux qui vivent dans la débauche, leur nourriture n'est plus que la nourriture des pourceaux. Au reste je ne sçay si s'on ne seroit pas bien sondé à croire que c'est ce passage d'Homere, je veux dire cette siction si ingenieuse, que le vice metamorphose les hommes en bestes brutes, qui a

SUR L'ODYSSE'E. Livre X. 23 r' donné lieu à la fameuse Metempsycose 2001, si cette Metempsycose est plus ancienne qu'Homere, car on prétend qu'avant luy elle avoit esté imaginée par les Egyptiens, je ne seay si l'on peut s'empescher de croire que c'est de ces peuples qu'Homere l'a tirce. Quoy-qu'il en soit, cette sable savorisé tout-à sait le sentiment de ceux qui ont foutenu que la Metempsycose n'est qu'une figure, & en mesme temps elle a tout ce qu'il saut pour passer pour une verité simple dans l'esprit des peuples credules & super-stitieux.

Page 183. Nous avons parcouru ces boisfelon vos ordres, nous avons trouvé dans le fond d'une vallée la maison de Circé | Euryloque est si penetré de douleur, qu'il neparle pas de suite, son discours n'est point continu, il est coupé per incifa, comme disent les Rheteurs: & Longin a rapporté ce passage dans le chap. 1 6. pour montrer que rien ne donne plus de mouvement au difcours que d'en ofter les liaisons. En effet, dit-il, un discours que rien ne lie & n'embarrasse marche & coule de soy-mesme, & il s'en faut peu qu'il n'aille quelquefois plus viste que la pensée mesme de l'orateur. Ayant approché leurs boucliers les uns des autres, dit Xenophon, ils reculoient, ils combattoient, ils tuoient, ils mouroient ensemble. Il en est de mesme de ces paroles d'Eurylonque à Ulysse: nous avons parcouru ces bois selon vos ordres; nous avons trouvé dans le sond d'une vallée la maison de Circé, &c. Car ces periodes ainsi coupées, è prononcées néantmoins avec précipitation, sont les marques d'une vive douleur, qui l'empesche en mesme temps & le force de parler. C'est ainsi qu'Homere sçait oster où il faut les liaisons du discours. Eustathe a bien connu en quoy consiste la beauté de ce passage: Les Anciens, dit-il, ont loité le nombre & l'harmonie de ces deux vers, mais il y a une autre beauté, c'est le retranchement de liaisons. Kanóv es vouves, ses vi acuides es eigéons.

Page 184. Mais luy se jettant à mes genoux ] Ce caractere d'Euryloque est le caractere d'un homme sage, qui ayant vû ce qui estoit arrivé à ses Compagnons, se désie de luy-mesme, & croit que le plus seur est de fuir le danger; dans ces occasions c'est estre brave que d'estre poliron. Mais ce qu'il y a encore de bien remarquable en cet endroit, c'est qu'Homere se sert de ce caractere sagement timide, pour relever celuy d'Ulysse qui est sagement audacieux. Car plus Euryloque fait le danger affreux & difficile à éviter, plus on voit esclater l'intrepidité d'Ulysse, qui se confrant en sa sagesse & dans le secours des Dieux, veut tenter l'avanture pour délivrer fes Compagnons.

SUR L'ODYSSEE. Livre X. 233
Fuyons [ans perdre un moment] Cest ce
que doit dire courageusement tout homme
que l'idée de la volupté commence à attaquer.

Et d'éviter ce funesse jour ] J'ay voulu conserver cette expression qui est précieuse & d'un grand sens. Il n'y a point de jour plus funesse que celuy où s'on succombe à

la volupté.

Demeureq dene icy, Euryleque, à faire bone chere] Cette réponse cit pleine d'amertume. Comme Ulysse n'a pas vû ce qu'Euryloque a vû, il croit que c'est par lascheté qu'il resuse de le suivre. Empilà comme on juge souvent tres mal des actions des hommes, parce qu'on n'en connoist pas les motifs.

Page 185. Mercure vint à ma rencontre sons la forme d'un jeune homme] Homere a crû avec raison que la fiction auroit manqué de vraysemblance, s'il avoit fait qu'U-lysse et irast de-la par ses seules sorces; & il a voult enseigner qu'en toutes rencontres, & sur tout dans celle-cy, les hommes ne peuvent tirer leur sorce que du secours des Dieux.

Comme des peurceaux] Par ce seul mot comme Homere fait voir que cette metamorphose est une allegorie; les Compagnons d'Ulysse ne sont pas changez essectivement en pourceaux, ils ne sont pourceaux 234 REMARQUES que par la vie qu'ils menent.

Page 186. Elle vous offrira sa couche, & gardez - vous bien de la refuser ] Voilà un malheureux conseil pour un Dieu. Mais il ne faut pas juger de ces temps-là par les nostres, où l'Évangile a porté par-tout sa lumiere & fait voir la necessité indispensable de la pureté. Dans ces temps-là ces commerces, qui font aujourd'huy si odieux, estoient non seulement soufferts parmi les Payens, mais encore permis, & melme louez. Il n'y avoit que l'adultere qui fust unterime défendu par les loix, & quelquefois puni de mort. Nous avons vu aussi dans le dernier Livre de l'Iliade, que Thetis mesme conseille à son fils de se livrer à l'amour pour se consoler de la mort de Patrocle. On peut voir là ma Remarque, tom. 3. pag. 595. Cette Remarque auroit bien dû empescher l'impertinence d'un malheureux Critique, qui m'a accusée d'avoir introduit le vice dans les maisons, en y introduisant une Traduction Françoise d'Homere. Mais, dira-t-on icy, Ulysse consentant à la passion de Circé ne fait que ce qu'ont fait ses Compagnons. Où est donc la difference, & où est l'utilité du preservatif! Les Compagnons d'Ulysse se font livrez à cette volupté pour assouvir leur passion brutale ils sont possedez par Circé, sur l'Odysse'e. Livre X. 235 & ils croupissent dans cette ordure; mais Ulysse fortisse par ce préservatif, ne se livre qu'avec quelque sorte de sagesse poumdélivrer ses Compagnons & pour obtenir les secours qui luy sont necessaires; il possede Circé & n'en est point possed; il ne boit pas en insensé comme ses Compagnons; il ne cherche point à assourir une passion brutale, il a un but qui excuse sa complainance, & qui, selon ces temps de tenebres, la rend mesme glorieuse pour luy.

Asin que quand elle vous tiendra desarmé, elle ne vous rende pas lasche èr esse, il faut que la raison & l'instruction luy en servent, & qu'elles l'empeschent de succomber

à l'attrait de la volupté.

Ce Dieu m' ayant perlé ainfi, me presente cet antidote qu'il arrache de terre, pr. ] Le fens caché lous cette allegorie n'est pas difficile à penetrer, & Eustahe l'a expliqué à merveilles. Mercure est la raison, ou mesme le Dieu des sciences, & la plante qu'il donne pour preservais & dont la racine est noire & la sileur blanche & douce, c'est l'instruction, la fagesse; la racine est noire, parce que les principes de l'instruction sont desagréables & amers, comme Platon dit fort bien en quelque endroit: Les commencements de l'instruction sont toujours accom-

236 REMARQUES
pagnez de douleur & de tristesse. Sa slear
est blanche & douce, parce que les fruits de
l'instruction sont doux, agréables & nourrissants. Mercure donne cette plante, parce
que l'instruction ne peut venir que de Dieu.
Mercure ne porte pas avec luy cette plante,
mais il la prend dans le lieu mesme où il est,
pour marquer que par tout où Dieu se trouve, on peut trouver l'instruction & la sagesse
pourvû qu'il veüille nous enseigner, & que
nous soyons disposez à l'escouter & à luy
obéir.

Page 187. Les Dieux l'appellent Moly] On prétend que Moly est un mot Egyptien, & qu'il y a une veritable plante qui porte ce nom en Egypte, & qu'elle est bonne contre les enchantements. Pour moy je croy qu'il en est du Moly comme du Nepenthes dont il a esté parlé sur le quatriéme Livre.

Il est dissicile aux mortels de l'arracher] Car l'homme par ses seules forces ne peut parvenir à la sagesse, il saut qu'il la reçoive de Dieu, sans luy tous ses efforts sont inutiles: c'est ce que Platon a sort bien sait voir. Si Dieu le veut, dit Socrate à Theages, vous ferez de grands progrés dans l'estude de la sagesse, mais s'il ne le veut pas, vous travaillerez en vain.

Page 188. Je pris la coupe de fes mains

SUR L'ODYSSE'E. Livre X. 237 & je bus] Ulysse boit la coupe, mais il ne la boit pas en sou & en estourdi comme ses Compagnons, il la boit aprés s'estre muni du contrepoison dont il avoit besoin, & qui le met en estat de resister à tous les charmes de son ennemie. Cest ce qu'Horace avoit bien compris, lorsqu'il escrit à Lollius dans sa 11. Epist. du liv. 1.

Sirenum voces & Circa pocula nosti, Que si cum Sociis, stuttus, cupidusque bibisset, Sub domina meretrice suisset turpis &

excors, Vixisfet canis immundus, aut amica

luto fus.

On peut voir les Remarques de M. Dacier.

Page 190. Ce serment fait tout du long sans aucune ambiguité] C'est ce que signisse ce vers.

Αυξερ έπει ρ' όμοσεν τε τελούτησέν τε τον'

Mot à mot, mais après qu'elle cut juré èr achevé sen serment. Celuy qui exigeoit le ferment, le dicloit luy-mesme, & il n'oublioit rien pour le rendre tres précis, tres exprés & sans aucune équivoque. C'est ce que les Latins appelloient conceptis verbis jurare, & jurare in verba astenijus. Horace, in verba jurabas mea.

238 REMARQUES

L'autte dressa une table d'argent] Il y a dans le Grec estendit. Ce qui fait conjecturer que c'estoient des tables qui se plioient & se déplioient comme nous en voyons au-

jourd'huy.

Page 19 1. Elle me placea fur un beau fiege à marchepied ] Aprés ce vers il y en a cinq que j'ay retranchez, parce qu'ils font d'ailleurs, & répetez mal à propos. Nous avons desja vû une des quatre Nymphes mettre la table, Homere n'a donc garde de faire venir une autre célave apporter de l'eau & mettre la table. On voit bien que cela ne peut subfister, cela ofte mesme une grande beauté à ce passage, Homere ne s'amuse passicy à rapporter ce qu'on avoit servi à ce repas.

Car mon cœur ne me présageoit que des maux J Voilà la sagesse & la prudence d'U-lysse, aprés tout ce que Circé fait pour luy plaire & pour le bien traiter, aprés se serment qu'elle huy a fait, il est encore trité, & son cœur ne luy présage que des maux, un homme sage ne se croit jamais en seureté dans une maison comme celle de Circé. Et d'ailleurs ce pressentiment, qui causoit sa trisselle, n'estoit que trop fondé; car le commerce qu'Ulysse eut avec cette cour-rissane stut res malheureux pour luy, puisqu'il en eut un fils nommé Telegonus, qui

le tua sans le connoistre.

SUR L'ODYSSEE. Livre X. 239

Page 193. Et paroissent plus jeunes, plus beaux èr plus grands qu'auparavant? Homere marque bien icy le changement admirable qui se fait dans ceux qui quittent le vice pour embrasser la vertu. La joye de le voir délivrez des maux qui accompagnent toujours les vicieux, & en possession des biens que la vertu prodigue à ceux qui la suivent, les rajeunit & les sait paroisser toutres. Cette Remarque est tirée d'Eustathe, & elle ma paru digne de luy.

Page 194. Comme de tendres genisses]
Cette comparaion tirée de ce qu'il y a de
plus doux dans la vie rustique, fait icy un
tres bon effet, & fait passer agréablement
d'un ton trisse à un ton plus guay.

Page 195. Avez-vous oublié les cruautez] Le Grec dit, comme a fait le Cyclope. Et comme le Cyclope n'a rien fait de semblable, les Anciens ont fort bien remarqué qu'Homere sait parler icy Euryloque d'une maniere embartasse « sans suite, pour mieux marquer le desordre où jette la frayeur. C'est, dit fort bien Eustathe, l'imitation d'un earactere entierement troublé, que de representer Euryloque parlant evec ji peu de-rasson per de suite. Mais je n'ay pas jugé à propos de laisser ce desordre dans ma Traduction, on me l'auroit attribué, &

(c) (c) (d)

; 0

西

REMARQUES

d'ailleurs ce desordre ne réussit pas en nos-

tre langue.

Leur perte ne doit estre imputée qu'à l'imprudence du chef] Autant que le premier resus qu'Euryloque a fait de suivre Ulysse a esté sage, autant ce second est insolent & insense, après le rapport que luy a fait son general du bon essat où il a lassés se Compagnons. Homere a voulu montrer qu'il y avoit de l'humeur & de l'aigreur dans la sagesse d'Euryloque; & quand cela est, il n'est guere possible de garder de milieu.

Page 197. Malgré l'alliance qui l'avoit uni a ma maison] Car il estoi beaustrere d'Ulysse, ayant espousé sa sœur Ctimené.

Page 19 9. Il faut que vous descendier, dans le sombre Royaume de Pluton ] Pourquoy saut-il qu'Ulysse descende dans les Enters pour aller consulter l'ame de Tiresses! Circé, qui estoit une Déesse, ne pouvoit-elle pas luy découvrir tout ce qui le regardoit! Voicy sur cela une remarque d'Eulathe qui me parosit tres sensée. Circé déclare à Ulysse la necessité de ce voyage, asu qu'apprenant de la bouche messe de Tiresse sul la mort luy doit venir de la mer, il soit disposé par-là à s'arrester dans son isse à ne pas s'exposer à la mort dont il se verra nenaé;

SUR L'ODYSSE'E. Lore X. 241 menacé; ou s'il ne veut pas demeurer avec elle, qu'il refuse d'adjouter foy aux promesfes de Calypío, qui luy promettra l'immortalité. Et elle ne luy découvre pas elle-mesme les maux qui l'attendent, parce qu'elle voit bien qu'il ne la croira pas, & qu'il foupçonnera toujours que c'est l'amour qu'elle a pour luy qui la porte à luy prophetiser ces malheurs pour le retenir. Et cela est assez vraysemblable. Car qu'est-ce que l'amour & la jaloulie ne peuvent pas inspirer! Dans le Livre suivant je tascheray de développer sur quoy est fondée cette fiction de la descente d'Ulysse aux Enfers pour consulter l'ame du prophete. Cette fiction fait icy un tres bel effet, en donnant à Homere une occasion tres naturelle d'embellir son Poëme de beaucoup de fables & d'histoires tres capables d'instruire & d'amufer ses Lecteurs.

Mais en revanche il a les yeux de l'efprit si penetrants] Nous avons và dans le X x 1 1 1 1. Liv. de l'Iliade, tom. 3, pag. 29 2, qu'Achille sur ce que l'Ame de Patrocle luy apparoist, s'escrie: Grands Dieux, il est donc vray que les Ames subssissen encore dans les Ensers aprés la mort, mais elles ne sons plus que l'image des corps qu'elles ont animez, s'elles sont s'grantes de lur entendement. Et la Remarque que j'ay saite sur ce passage, doit servir à esclaiteir ce qu'Ho-Tome II. 242 REMARQUES mere dit icy de l'Ame de Tirefias,

.... Τοδ τε φρένες έμπεδοι είσι.

Elle conserve son esprit, son entendement entier. Selon la doctrine des Egyptiens, qu'Homere suit, l'Ame est composée d'un corps fubtil & lumineux, & de ce qu'on appelle l'entendement, l'esprit. Le corps subtil est la partie materielle de l'Ame, & l'entendement ou l'esprit, opéres, est la partie spirituelle. Aprés la mort, c'est-à-dire, aprés la séparation du corps terrestre & de l'Ame, il se fait une autre séparation des deux parties de cette Amc. Le corps subtil, qui est l'idole, l'image du corps terrestre, s'en va dans les Enfers, & l'entendement, l'esprit qui est la partie spirituelle, va dans le ciel. On voit par-là que les Ames de tous les hommes dans les Enfers sont séparées de leur entendement, de leur esprit, c'est à dire, de la partie spirituelle, comme Achille le dit fort bien. Mais l'Ame de Tirestas a eu ce privilege, qu'elle n'a point souffert cette léparation, elle a conservé son entendement, son esprit, & voilà pourquoy elle a tant d'avantage sur les autres Ames, qui ne sont auprés d'elle que de veritables ombres, de vains phantofmes, c'est à dire, des idoles, des images du corps terrestre & mortel.

Et quand yous auret traverse l'Océan i

SU'R L'ODYSSEE. Livre X. 243 veus trouverez une plage commode] De l'isse de Circé, ou de Circei, Ulysse arrive le mesme jour au lieu où Homere a placé la defcente des Enfers, & l'endroit par où l'on évoquoit les Ames des morts, c'est pourquoy il est aisé de voir qu'il parle d'un lieu qui est entre Bayes & Cumes prés du lac Averne; car, comme dit fort bien Strabon, les Anciens ont placé la Necromantie d'Homere prés de l'Averne. La description qu'Homere en fait convient avec les Relations des Geographes. C'est-là qu'on a placé l'Acheron, le Puriphlegeton, le Cocyte, le Styx. On peut voir Strabon, liv. 5. Mais comme Homere a transporté l'isle de Circé dans l'Océan, il ne saut pas s'estonner qu'il continuë cette Geographie sabuleuse.

Page 201. La plus belle genisse de vos pasturages, èr qui aura tovjours esté sterile] Car il ne salloit offrir aux morts aucun animal second:

mai recond :

... Sterilemque tibi, Proserpina vaccam. Virgile.

Un buscher où vous jetterez teutes sortes de richesses Non seusement du miel, des fleurs, mais de riches estosses, des armes, comme c'estosse la coutume.

Page 204. Il y avoit parmi eux un jeune homme nommé Elpenor, qui n'esseit ni I ii 244 REMARQ, SUR L'ODYS. Liv, X. d'une valeur diffinguée à la guerre, &r... ] Ces fortes de particularitez ne font pas inutiles, elles donnent à la natration un air de verité, comme si c'estoit une histoire, car les Historiens caracterisent squvent ainsi ceux dont ils parlent.

Tomba du toit en bas & il se rompit le cou] On alloit sur les toits des maisons, ils es-

toient tous en terrasse.

Page 205. Et à s'arracher les cheveux]
Cest la coutume de beaucoup de Nations, 
& sur-tout des Orientaux, dans les douleurs 
vives de s'arracher les cheveux. Nous avons 
vû dans le x. Liv. de l'Iliade, qu'Agamemnon s'arrachoit les cheveux. C'est ains 
qu'Esdras dit: Cumque audissem sermone istum, seidt pallium meum er tunicam, er 
velli capillos capitis mei èr barba, er sedi 
mærens. 1. Esd. 9. 13.

Deux moutons noirs, un masse & une semelle ] Car ils estoient necessaires, puisqu'il en falloit verser le sang pour les Ames.



## Argument du Livre XI.

U Lysse raconte aux Pheaciens le voyage qu'il sit aux Ensers par l'ordre de Circt; les discours que luy tim Tiresias; pour luy enseigner les moyens de se sauver de sauver ses Compagnons; les heros de les heroines qu'il y vit; la conversaion qu'il eut avec sa mere, de avec beaucour de ceux qui avoient esté avec luy à la guerre de Troye, d'els peines que les méchants soussirent dans un endroit séparé.

心法识别

# L'ODYSSE'E D'HOMERE.

### LIVRE XI.

UAND nous fusmes donc arrivez à nostre navire, nous

» le mettons à l'eau, nous dressons

le mast, nous déployons les voiles,

& aprés avoir embarqué les victi mes, dont nous avions befoin, nous

» quittasmes le rivage, accablez de

» tristesse & baignez de pleurs. La

» Déesse nous envoya un vent favo-

» rable qui enssa nos voiles, & qui, » secondé par l'effort de nos rameurs

& par l'adresse de nostre pilote,

nous faisoit voguer heureusement.

nous courusmes ainsi tout le jour

L'ODYS. D'HOM. Liv. XI. 247 jusqu'au coucher du soleil, & lors- \* que la nuit répandit scs tenebres « fur la terre, nostre vaisseau arriva « à l'extremité de l'Océan. C'est-là & qu'habitent les Cimmeriens tou- « jours couverts de nuages & enve- a loppez d'une profonde obscurité. « Le soleil ne les esclaire jamais de « fes rayons, ni lorsqu'il monte dans « le ciel & qu'il fait disparoistre les « astres, ni lorsque se précipitant du « ciel dans l'onde, il laisse à ces astres « toute leur clarté; une éternelle « nuit estend ses sombres voiles sur « ces malheureux. Nous mismes-là « nostre vaisseau à sec, nous débar- « quasmes nos victimes, & nous « courusmes le long du rivage, jus- « qu'à ce que nous eussions trouvé « l'endroit que Circé nous avoit « marqué. Dés que nous y fusmes « arrivez, Perimede & Euryloque se « faisirent des victimes, & moy ti- « rant mon espée, je creusay une « fosse d'une coudée en quarré où « L iiii

248 L'ODYSSE'E

» nous fismes à tous les morts les » effusions qui nous estoient ordon-» nées; la premiere de lait & de miel, » la seconde de vin pur, & la troi-» siéme d'eau, où nous avions dé-» trempé de la farine. J'adressay-là » mes vœux à ces ombres, & je leur » promis que dés que je serois à Itha-» que, je leur immolerois une genisse » sterile, la plus belle de mes pastu-» rages, que je ferois consumer à » leur honneur un buscher rempli » de toutes sortes de richesses, & que » je sacrisierois en particulier à Ti-» resias seul, un belier tout noir qui » seroit la fleur de mes troupeaux. Aprés que j'eus adressé à ces

» morts mes vœux & mes prieres, je » pris les victimes & je les égorgeay » fur la fosse. Le sang coule à gros » boüillons; les ombres viennent » de tous costez du sond de l'Erebe. » On voit pesse messe de jeunes sem-» mes, de jeunes hommes, des vicil-» lards dessectez par de longs tra-

D'HOMERE. Livre XI. 249 vaux, de jeunes filles décedées à la « fleur de leur âge, des guerriers « couverts de larges blessures, victi- « mes du Dieu Mars, & dont les « armes estoient encore teintes de « fang. Ils se pressent tous autour de « la fosse avec des cris aigus ; une « frayeur passe me saisit. Je comman- « de à mes Compagnons de dépoüil- « ler les victimes que j'avois égor- « gées, de les brusser, & d'adresser « leurs prieres aux Dieux infernaux, « au puissant Pluton & à la severe « Proserpine. Et moy l'espée à la « main j'escarte ces ombres & j'em- « pesche qu'elles n'approchent du « fang, avant que j'aye entendu la « voix de Tiresias.

La premiere ombre qui se presenta à moy, ce sut celle d'Elpe-« nor, qui n'avoit pas encore esté en-« terré; nous avions laissé son corps « dans le Palais de Circé sans luy « rendre les devoirs de la sepulture, « parce que nous avions d'autres af-«

L'ODYSSE'E » faires & que le temps pressoit. » Quand je le vis, il me fit pitié, je » ne pus retenir mes larmes, & luy » adressant le premier la parole, je » luy dis : Elpenor, comment estes-» vous venu dans ce tenebreux fe-» jour! Quoy-que vous soyez à pied » vous m'avez devancé, moy qui suis » venu sur mon vaisseau, & à qui la » mer & les vents ont este favorables. Fils de Laërte, me répondit-il » en soupirant, c'est mon mauvais » genie & le vin que j'ay bû avec » excés qui m'ont mis dans l'estat où » vous me voyez. J'estois couché » tout au haut du Palais de Circé; » à mon reveil je ne me suis pas sou-» venu de descendre par l'escalier, » j'ay esté tout droit devant moy, » je suis tombé du toit en bas, & » je me fuis rompu le cou, & main-» tenant mon ombre est descenduë » dans ces triftes lieux. Je vous con-» jure donc par tout ce que yous avez » de plus cher, par vostre femme,

D'HOMERE. Livre XI. 251 par vostre pere, qui vous a élevé « avec tant de soin & de tendresse, « par vostre fils Telemaque, ce fils « unique, que vous avez laissé encore « enfant dans vostre Palais, souve- « nez-vous de moy dés que vous se- « rez arrivé à l'isse de Circé, car je « sçay qu'en vous en retournant du 🕳 Palais de Pluton vous aborderez • encore à cette isse. N'en partez « point, je vous prie, sans m'avoir « rendu les derniers devoirs, de peur « que je n'attire sur vostre teste la « colere des Dieux. Brussez mon « corps fur un buscher avec toutes « mes armes, & élevez-moy un tom- « beau fur le bord de la mer, afin que « ceux qui passeront sur cette rive, « apprennent mon malheureux fort. « N'oubliez pas de mettre sur mon « tombeau ma rame pour marquer « ma profession & le service que je « vous ay rendu pendant ma vie.

Je l'asseuray que j'executerois « de point en point tout ce qu'il de- «

252 L'ODYSSE'E

» siroit. Pendant que nous nous en-» tretenions ainsi tristement, j'avois » tonjours l'espée nue pour escarter » ces ombres & pour les empescher » de boire de ce sang, dont elles sont » fort avides. Tout d'un coup je vis » arriver l'ombre de ma mere Anti-» clée, fille du magnanime Autoly-» cus, que j'avois laissé pleine de vie » à mon départ pour Troye. Je m'at-» tendris en la voyant & je fondis » en larmes. Mais quelque douleur » que je ressentisse en mon ceur, & » quelque touché que je fusse de sa » peine, je ne la laissay pas appro-» cher de ce fang avant l'arrivée de » Tiresias. Enfin je vis arriver l'a-» me de ce devin. Il avoit à la main » son sceptre; il me reconnut & me » parla le premier: Genereux Ulysse, » me dit-il, pourquoy avez - vous » quitté la lumiere du foleil pour » venir voir des morts, & cette tristo » demeure! Vous estes bien malheu-» reux! Mais éloignez-vous un peu

D'HOMERE. Livre XI. 253 de cette fosse & détournez cette « espée, afin que je boive de ce sang « & que je vous annonce ce que vous « voulez sçavoir de moy. Je m'éloigne donc de la fosse & je remets « mon espée dans le sourreau. L'ombre s'approche, boit de ce sang & me prononce ses oracles. «

Ulysse, vous cherchez les mo- « yens de retourner heureusement « dans vostre patrie, mais un Dieu « vous rendra ce retour difficile & « laborieux; car je ne pense pas que « Neptune renonce au ressentiment « qu'il a conceu contre vous, de ce « que vous avez privé de la lumiere « fon cher fils Polypheme. Cepen- « dant malgré toute sa colere, vous « ne laisserez pas d'y arriver aprés « bien des travaux & des peines, si « vous pouvez vous retenir & rete- « . nir vos Compagnons lorsque vous « ferez arrivé dans l'isse de Trinacrie, « & que vous verrez devant vous les « bœufs & les moutons confacrez au «

254 L'ODYSSE'E

» Soleil, qui voit tout & qui entend tout. Si vous avez la force de ne » pas toucher à ses troupeaux dans » la veûë de menager vostre retour, » vous pourrez esperer qu'aprés avoir » beaucoup souffert vous arriverez à « Ithaque. Mais si vous y touchez, p je vous prédis que vous perirez, p vous, vostre vaisseau & vos Com-» pagnons. Que si par une faveur » particuliere des Dieux vous eschappez de ce grand danger, vous ne » retournerez chez vous de longues » années & qu'aprés avoir perdu tout » vostre monde. Vous y arriverez » feul & fur un navire estranger. · Vous trouverez dans vostre Palais » de grands desordres, des Princes ins solents qui poursuivent vostre femme & qui luy font de grands pre-nents. Vous punirez leur infolence. Mais aprés que vous les aurez mis à mort ou par la ruse ou par la proce, prenez une rame, mettezvous en chemin, & marchez jus-

D'HOMERE. Livre XI. 255 qu'à ce que vous arriviez chez des « peuples qui n'ont aucune connois- « fance de la mer, qui n'assaifonnent « point leurs mets de sel, & qui n'ont « ni vaisseaux ni rames. Et afin que « vous ne puissiez les méconnoistre, «. je vais vous donner un signe qui « ne vous trompera point: Quand « vous rencontrerez fur vostre che- « min un passant qui vous dira que « vous portez un van sur vostre ef- « paule, alors fans vous enquerir da- « vantage, plantez à terre vostre ra- « me, offrez en sacrifice à Neptune « un mouton, un taureau & un ver- « rat, & retournez dans vostre Palais « où vous offrirez des hecatombes « parfaites à tous les Dieux qui ha- « bitent l'Olympe, fans en oublier « un seul. Aprés cela, du sein de la « mer fortira le trait fatal qui vous « donnera la mort & qui vous fera « descendre dans le tombeau à la fin « d'une vieillesse exempte de toutes « fortes d'infirmitez, & vous laisserez «

ut

et.

256 L'ODYSSEE

» vos peuples heureux. Voilà tout

» ce que j'ay à vous prédire.

» Quand il eut cessé de parler, je
» luy répondis: Tiresias, je veux
» croire que les Dieux ont prononcé
» ces arrests contre moy. Mais expli» quez-moy, je vous prie, ce que
» je vais vous demander. Je vois-là
» l'ombre de ma mere, elle se tient
» prés de la fosse dans un prosond
» silence sans daigner ni regarder son
» silence sans daigner ni regarder son
» son luy parler, comment pour» rois-je saire pour l'obliger à me
» reconnoistre!

Vous me demandez-là une cho » se qu'il n'est pas difficile de vous » esclaircir. Sachez donc qu'il n'y a » que les ombres ausquelles vous » permettez d'approcher de cette sof-» se & d'en boire le sang, qui puissent » vous reconnoistre & vous prédire » l'avenir, & que celles à qui vous » le resuserez s'en retourneront sans » vous parler.

Quand l'ombre de Tiresias m'eût

D'HOMERE. Livre XI. 257 ainsi parlé & rendu ses oracles, elle « se retira dans le Palais de Pluton. Mais moy, je demeuray-là de pied « ferme jusqu'à ce que ma mere se « fust rapprochée & qu'elle eust bû « de ce sang. Dés le moment elle me « reconnut, & faifant de grandes la- « mentations, elle me parla en ces « termes: Mon fils, comment estes- « vous venu tout en vie dans ce se- a jour de tenebres! Il est difficile aux « vivants de voir l'empire des Morts, « car ils sont séparez par de grands « fleuves & par une grande estenduë « d'eaux, sur-tout par l'Océan, qu'il « n'est pas aisé de traverser. Est-ce « qu'à vostre retour de Troye vous « avez perdu vostre route, & qu'a- « prés avoir esté long-temps égaré « vous avez esté porté dans ces tris- « tes licux avec vos Compagnons, « & avant que d'estre retourné à « Ithaque & d'avoir revû vostre fem- « me & vostre fils !

Ma mere, repartis-je, la necessité «

258 L'ODYSSEE de consulter l'ombre de Tiresias m'a fait entreprendre ce terrible voyage. Je n'ay pû encore approscher de la Grece ni regagner ma » patrie; mais accablé de maux, j'er-» re de plage en plage depuis que j'ay » suivi Agamemnon pour faire la » guerre aux Troyens. Mais apprenez-moy, je vous prie, de quelle maniere la destinée vous a fait tomber dans les liens de la mort. Esta ce une longue maladie, ou feroit-» ce Diane qui avec ses douces flé-» ches auroit terminé vos jours! Dites-moy des nouvelles de mon pere & de mon fils ; regnent-ils enocore dans mes Estats! ou quelqu'un s'en est-il mis en possession, & n'attend-on plus mon retour! Apprenez-moy austi ce que pense ma · femme & la conduite qu'elle tient. Est-elle toujours prés de son fils! & a-t-elle soin de sa maison! ou

quelqu'un des plus grands Princes
 de la Grece l'a-t-il espousée!

D'HOMERE. Livre XI. 259

Ma mere me répondit sans ba- « lancer: Vostre femme demenre en- « fermée dans vostre Palais avec un « courage & une sagesse qu'on ne peut assez admirer; elle passe les « jours & les nuits dans les larmes ; « personne ne s'est mis en possession « de vos Estats; Telemaque jouit en « paix de tous vos biens, & va aux « festins publics que les Princes & a ceux à qui Dieu a confié sa justice « & ses loix, doivent honnorer de « leur presence, car tout le peuple « l'invite avec un grand empresse- « ment. Vostre pere demeure à sa « maison de campagne & ne va ja- a mais à la ville. Là son lit n'est point « de beaux tapis, de riches estoffes, « de magnifiques couvertures; mais « pendant l'hyver il couche à terre « prés de son foyer au milieu de ses « domestiques, & n'est veftu que de . méchants habits. Et l'esté & l'automne il couche au milieu de sa « yigne fur un lit de feuilles, tou260 L'ODYSSE'E

jours livré à se ennuis, qu'entretient & qu'augmente de plus en

plus la douleur de vostre absence
qui le fait encore plus vicillir que

leur qui m'a précipitée dans le

tombeau: ni Diane n'a abregé mes

jours par ses douces sléches, ni au
cune maladie n'est venue me consumer par ses langueurs, mais c'est

le regret de ne vous plus voir, c'est

la douleur de vous croire exposé

tous les jours à de nouveaux perils,

A ces mots je voulus embrasser cette chere ombre; trois fois je me jettay sur elle, & trois fois elle se déroba à mes embrassements, semblable à une vapeur ou à un songe; ce qui redoubla ma douleur. Ma mere, m'escriay-je, pourquoy vous refusez vous au desir extressme que j'ay de vous embrasser! pourquoy

» c'est le tendre souvenir de toutes » vos rares qualitez qui m'ont osté D'HOMERE. Livre XI. 261 ne voulez-vous pas que joints tous « deux par nos tendres embrasses ments, nous messions ensemble nos « larmes, & que nous nous rassasions « dé regrets & de deüil! La cruelle « Proserpine au lieu de cette chere « ombre ne m'auroit elle presenté « qu'un vain phantosme, afin que « privé de cette consolation, je trou- « ve dans mes malheurs encore plus « d'amertume!

Je luy exprimois ainsi mes re- « grets. Elle me répondit : Helas, « mon fils, le plus malheureux de « tous les hommes, la fille de Jupiter, « la severe Proserpine, ne vous a « point trompé, mais telle est la con- « dition des mortels quand ils sont « sortis de la vie, leurs nerss ne sou- « tiennent plus ni chairs ni os, tout « ce qui ne compose que le corps « materiel, est la pasture des stammes « dés que l'esprit l'2 quitté; & l'ame, « ce corps délié & subtil, s'envole « de son costé comme un songe. «

#### 262 L'ODYSSE'E

Mais retournez-vous-en promptement à la lumiere, & retenez bien tout ce que je vous ay appris, afin que vous puissez le redire à vostre

» chere Penelope. Pendant que nous nous entre-» tenions ainsi, je vois arriver les » femmes & les filles des plus grands » capitaines, que Proserpine laissoit » passer. Elles s'assembloient en foule » autour de la fosse pour boire du » fang, mais moy qui cherchois les » moyens de les entretenir chacune » en particulier, je pris le parti de » tirer mon espée & de les empescher » de boire toutes ensemble. Elle ap-» procherent donc de fuite l'une 2-» prés l'autre, & chacune m'appre-» noit sa naissance. Ainsi j'eus le » temps de les entretenir toutes & de » scavoir leurs avantures.

La premiere qui se presenta, ce » fut Tyro, issue d'un sang tres no-» ble, car elle me dit qu'elle estoit s sille du grand Salmonée, & elle

D'HOMERE. Livre XI. 263 fut femme de Crethée fils d'Eolus. & Autrefois devenuë amoureuse du « divin fleuve Enipée, le plus beau « de tous les fleuves qui arrosent les « campagnes, elle alloit souvent se « promener fur ses charmantes rives. . Neptune prenant la figure de ce . fleuve, profita de l'erreur de cette & belle Nymphe à l'embouchure du « fleuve, dont les eaux s'élevant com- « me une montagne & se courbant . comme en voute, environnerent & « couvrirent ces deux amants. Il eut « d'elle les dernieres faveurs, aprés « luy avoir inspiré un doux sommeil « qui l'empescha de le reconnoistre. « Aprés que ce Dieu se fut rassassé « d'amour, il luy prit la main, & « luy parla en ces termes : Belle « Nymphe, réjouissez-vous de l'hon- « neur que vous venez de recevoir. c. Dés que l'année sera revoluë, vous « mettrez au monde deux beaux en- « fants, car la couche des Immortels « est toujours feconde. Ayez soin de .

#### 264 L'ODYSSE'E

» les nourrir & de les élever. Retour » nez dans le Palais de voltre perc » ne me nommez à personne, & sça » chez que je suis Neptune qui ay » le pouvoir d'esbransler la terre jus » qu'à ses sondements. En finissant » ces mots il se plonge dans la mer.

"Tyro accoucha de deux enfants, » de Pelias & de Nelée, qui tous deux » furent ministres du grand Jupiter, » Car Pelias regna à Joleos où il sut » riche en troupeaux, & Nelée sut » Roy de Pylos sur le sleuve Ama-» thus. Tyro eut de son mary Cre-» thée se autres ensants Æson, Pheres & Amythaon qui se plaisoit à » dresser des chevaux,

Aprés Tyro, je vis approcher

la fille d'Afopus, Antiope, qui fe

vantoit d'avoir dormi entre les

bras de Jupiter. Il est vray qu'elle

eut deux sils, Zethus & Amphion,

qui les premiers jetterent les fondemens de la ville de Thebes, &

qui éleverent ses murailles & ses

tours,

D'HOMERE. Livre XI. 265 tours, car quelque forts & vaillants « qu'ils fussent, ils ne pouvoient habiter seurement une si grande ville « sans ses tours qui la défendoient. «

Je vis ensuite Alemene femme « d'Amphitryon, qui des embrasse- « ments de Jupiter eut le fort, le « patient, le courageux Hercule. «

Aprés elle venoit Megare, fille « du superbe Creon. Elle sut semme « du laborieux fils d'Amphitryon, «

du grand Hercule.

Je vis aussi la belle Epicaste «
mere d'Oèdipe, qui par son im—
prudence commit un tres grand «
forsait, en espousant son sils, son «
propre fils, qui venoit de tüer son «
pere. Les Dieux découvrirent cet «
inceste aux yeux des hommes. Ce «
malheureux accablé de douleurs, «
regna sur les superbes descendants «
de Cadmus, selon les funestes decrets des Immortels, dans cette mesme Thebes pleine de malediction. «
La Reyne, qui estoit en mesme «
Tome 11.

266 L'ODYSSÉE

» temps fa mere & sa semme, se » précipita dans les Enfers, car vaintuë par son desespoir, elle attacha » au haut de sa chambre un satal » cordon, qui su l'instrument de sa » mort; & en mourant elle laissa » son sils, devenu son mary, un sond » inespuisable de malheurs, que les » Furies, qu'elle avoit invoquées, ne

» manquerent pas de remplir. Aprés Epicaste j'apperceus Chlo-» ris, la plus jeune des filles d'Am-» phion fils d'Iasus, qui regna dans » Orchomene des Minyens; Nelée » l'espousa à cause de sa parfaite » beauté, aprés luy avoir fait une in-» finité de presens tres magnifiques, " Elle regna avec huy à Pylos & luy donna trois fils, Neftor, Chromius » & le fier Periclymene, & une fille » nommée Pero, qui par sa beauté » & par sa sagesse sut la merveille o de son temps. Tous les Princes » voysins la recherchoient en maria-» ge, mais Nelée ne voulut la pro-

D'HOMERE. Livre XI. 267 mettre qu'à celuy qui luy amene- « roit de Phylacé les bœufs d'Iphi- e clus. C'estoit une entreprise tres « difficile & tres perilleuse; il n'y « eut qu'un Devin, nommé Melam- « pus, qui eut l'audace de l'entre- « prendre. Les arrefts des Dieux, les . bergers qui gardoient ces bœufs & « les liens, où il fut retenu, l'empef- « cherent de l'executer. Mais aprés « que les jours & les mois en s'ef- « coulant eurent achevé l'année . \* Iphiclus délivra Melampus fon pri- « fonnier, pour le récompenser de « ce qu'il luy avoit expliqué les anciens oracles. Ainsi s'accomplirent « les decrets de Jupiter.

Chloris estoit suivie de Leda, «
qui fut semme de Tyndare dont «
elle eut deux fils qui furent tres «
vaillants, Castor grand dompteur «
de chevaux, & Pollux invincible «
dans les combats du Ceste. Ils «
sont les seuls qui retrouvent la vie «
dans le sein mesme de la mort. Car «

268 L'ODYSSÉE

» dans le sejour des tenebres ils ont » receu de Jupiter ce grand privile-» ge, qu'ils vivent & meurent tour » à tour, & reçoivent des honneurs » égaux à ceux des Dieux mesmes. Aprés Leda je vis Iphimedée » femme d'Aloëus, qui se vantoit » d'avoir esté aimée de Neptune. Els le eut deux fils, dont la vie fut fort » courte, le divin Otus & le celebre » Ephialtes, les deux plus grands & » les plus beaux hommes que la » terre ait jamais nourris, car ils ef-» toient d'une taille prodigieuse & » d'une beauté si grande, qu'elle ne » cedoit qu'à la beauté d'Orion. A » l'âge de neuf ans ils avoient neuf » coudées de groffeur & trente-six » de hauteur. Ils menaçoient les Im-» mortels qu'ils porteroient la guerre » jusques dans les cieux; & pour cet » effet ils entreprirent d'entasser le » mont Ossa sur le mont Olympe » & de porter le Pelion fur l'Ossa » afin de pouvoir escalader les cieux. D'HOMERE. Livre XI. 269 Et ils l'auroient executé sans doute, s'ils estoient parvenus à l'âge « parsait, mais le fils de Jupiter & « de Latone les précipita tous deux « dans les Enfers avant que le poil « follet eust ombragé leurs joües & « que leur menton cust sleuri. «

Je vis ensuite Phedre, Procris, « & la belle Ariadne fille de l'impla- « cable Minos, que Thesée enleva « autresois de Crete & qu'il vousut « mener dans la facrée ville d'Athe- « nes, mais il ne pût l'y conduire, « car la chaste Diane la retint dans « l'isle de Dia sur le témoignage « que Bacchus rendit contre elle. «

Aprés Ariadne je vis Mara, « Clymene & l'odieuse Eriphyle, « qui présera un collier d'or à la vie « de son mary. Mais je ne puis vous « nommer toutes les semmes & tou- « tes les silles des grands personnages « qui passernt devant moy, car la « nuit seroit plussoft finie, & les as- « tres, qui se levent, m'avertissent

270 L'ODYSSEE

u'il est temps de se coucher, ou icy dans vostre Palais, ou dans » le. vaisseau que vous m'avez fait » équipper. Je me repose sur la » bonté des Dieux & sur vos soins » de ce qui est necessaire pour mon

» de ce qui est necessaire pour mon » voyage. Ainsi parla Ulysse, & tous les Princes demeurerent dans un profond silence, enchantez par le plaifir extresme que leur avoit fait fon récit. La Reyne Arcté le rom-» pit la premiere, & dit : Princes, » comment trouvez-vous cet estran-» ger, & que dites-vous de sa bonne » mine, de la noblesse de sa taille & » de son bon esprit! C'est mon » hoste, & chacun de vous est riche » & puissant, c'est pourquoy ne vous » pressez pas de le renvoyer, & par » cette diligence n'estropiez point les presens que vous luy devez dans la necessité où il se trouve. Vous » avez dans vos maisons des biens » infinis que vous tenez de la bonté

D'HOMERE. Livre XI. 271 des Dieux, quel meilleur usage en « pourriez-vous faire! «

Le heros Echenée, qui estoit le plus âgé des Pheaciens, prit la parole aprés la Reyne, & dit: Mes « amis, la vertu & la generosité de « la Reyne doivent nous avoir pré- « parez à ce qu'elle vient de nous « dire; elle nous a fort bien remon- « tré nostre devoir : obéssitez, & « qu'Alcinoüs ordonne ce que nous « avons à faire, & qu'il nous donne « luy-mesme l'exemple.

Alcinous répondit: Tout ceque « la Reyne vient d'ordonner fera « executé, si Dieu me conserve la « vie & le sceptre. Que nostre hosse, « quelque presse qu'il soit de partir, « ait la patience d'attendre seulement « jusqu'à demain, asin que tous les « presens qu'on luy dessine soient « press. Mes sujets prépareront de « leur costé ce qui est necessaire pour « son départ, & moy j'y travailleray « du mien tout le premier, car je « M'iiij

L'ODYSSÉ'E

veux bien leur donner l'exemple; » puisque je tiens icy le premier

rang. Ulyffe touché de ces honneste-» tez, répondit : Alcinous, que vos » grandes qualitez distinguent autant » que vostre throsne, si vous vouliez » que je demeurasse icy une année » entiere pour vous donner le temps » de préparer tout ce qui est neces-» saire pour mon départ, & de me » faire des presens magnifiques & » dignes de vous, j'y consentirois de » tout mon cœur. Car il me seroit » bien plus avantageux d'arriver dans » ma patrie avec des marques si glo-» rieuses. J'en serois plus honnoré & » mieux receu de ceux qui me ver-» roient de retour dans Ithaque.

Alcinous répondit : Ulysse, à » vous voir on ne sçauroit vous » foubconner d'estre un imposteur ni un fourbe, comme il y en a p grand nombre qui courent le mono de, & qui pour venir à leurs fins

D'HOMERE. Livre XI. 273 composent des fables que l'on ne sçauroit dementir. Pour vous, il est « vray que vos paroles ont tout l'air « de ces contes ingenieusement inventez, mais vous avez un esprit « trop folide pour vouloir trom- « per. Vous nous avez exposé, com- « me le meilleur chantre l'auroit « pû faire, l'histoire de tous les « Grecs & celle de vos malheurs. « Mais dites-moy, je vous prie, sans « me rien cacher, si vous avez vû « dans les Enfers quelqu'un de ces « grands hommes, de ces heros « qui ont esté avec vous au siege « de Troye, & qui font morts dans « cette expedition. Les nuits sont « longues, & il n'est pas encore temps « de se coucher; contez-moy ces « avantures merveilleuses. Pour moy « j'attendrois avec plaisir l'aurore en « vous escoutant, si vous aviez la « force de me raconter tout ce que « vous avez souffert dans ce voyage. «

Grand Roy, reprit Ulysse, il cst «

274 L'ODYSSE'E

vray que les nuits font longues,

& que j'auray tout le temps de

vous conter encore plusieurs histoires, & de dormir. Si vous avez

si grande envie de m'entendre, je

ne vous refuseray pas cette staissaction, & je vous raconteray des avantures plus pitoyables encore arrivées à mes illustres amis, qui aprés

avoir eschapé à tous les perils de la
guerre sous les remparts d'Ilion,
ont trouvé la mort dans leur Palais par la perfidie mesme de leur

propre semme.

Aprés que la chaste Proserpine
eut fait retirer les ombres de tou-

guerre sous les remparts d'Ilion,
ont trouvé la mort dans leur Palais par la persidie mesme de leur
propre semme.
Après que la chaste Proserpine
eut fait retirer les ombres de toutes les semmes dont je viens de
vous parler, je vis arriver l'ame
d'Agamemnon toute esplorée, &
environnée des ames de tous ceux
qui avoient esté tuez avec luy dans
le Palais. d'Egisthe. Il n'eut pas
plustost bû du sang dans la sosse
qu'il me reconnut, & se mit à jetter des cris perçants, à sondre en

D'HOMERE, Livre XI. 275 larmes, & à estendre ses mains vers « moy pour m'embrasser; mais cette « ombre estoit destituée de nerfs, & « n'avoit plus ni vertu ni force. A « cette vûë je fus saisi de compassion, « & les larmes aux yeux je luy dis: « Fils d'Atrée, le plus grand des « Roys, comment la Parque cruelle « vous a-t'-elle fait esprouver son « pouvoir! Neptune vous a-t'-il fait « perir avec vostre flotte, en excitant « contre vous ses flots & en déchaif- « nant ses vents & ses tempestes! Ou « des estrangers vous ont-ils fait mor- « dre la poussiere, en courant sur « vous lorsque vous emmeniez leurs « troupeaux: ou enfin, avez-vous « esté tué devant quelque ville, que « vous cussiez attaquée pour la piller « & pour emmener ses femmes cap- « tives !

Fils de Laërte, me répondit le «. Roy, ni le Dieu Neptune ne m'a « fait perir, en excitant contre moy « ses slots & en déchassnant ses tem- « 276 L'ODYSSÉ'E

pestes, ni je n'ay succombé sous l'effort des estrangers qui ayent » voulu repousser mes violences; ma » mort est l'ouvrage du traistre Egi-» sthe & de ma pernicieuse semme, » qui par le plus noir des attentats » m'ont assassiné à un festin comme on assomme un taureau à sa cre-» che. Voilà quelle a esté ma fin mal-» heureuse. Tous mes compagnons » ont esté égorgez autour de moy » comme on égorge des moutons » dans la maison d'un homme puis-» fant & riche pour un festin de » nopces, pour quelque grand repas, » ou pour quelque grande débauche. » Vous avez bien vû mourir des » hommes qui ont esté tuez à vos » yeux, foit en combat singulier, soit » dans la fanglante messée, mais cette » vûë n'a rien qui approche de l'hor-» rible spectacle de nous voir massa-» crez autour de l'urne facrée & de » la table où nous estions assis, & de » voir le plancher inondé de sang.

D'HOMERE. Livre XI. 277 Dans le moment mesme qu'on « m'assassinoit, j'entendis la voix « plaintive de la fille de Priam, de « Cassandre, que la perfide Clytem- « nestre tüoit pour me faire mourir « plus cruellement. A fes cris, quoy- « que je fusse desja à terre & expi- « rant, je fis des efforts pour porter « la main à mon espée, mais cette « impudente me l'avoit oftée. Aprés « ma mort elle n'approcha point de « moy pour me rendre les derniers « devoirs, en me fermant les yeux « & la bouche. Non, il n'y a rien « de plus pernicieux ni de plus im- « pudent qu'une femme capable de « se mettre en teste des actions aussi « abominables que le forfait que « Clytemnestre a commis, en assas- « finant fon mary, & un mary avec « qui elle avoit passé sa premiere jeu- « nesse. Dans le temps que je pensois « que mon retour feroit la joye de « mes enfants & de ma famille, cette « malheureuse instruite aux crimes, «

me re-

278 L'ODYSSÉE

p s'est couverte d'une éternelle infamie qui rejaillira sur toutes les semmes qui naistront aprés elle, mesme sur les plus vertueuses & sur celles qui aimeront le plus tendre-

ment leurs maris.

O Dieux! m'escriay-je, le puissant Jupiter, aux yeux duquel rien
n'est caché, a donc bien haï la race
d'Atrée, puisqu'il luy a fait tant de
maux, & toujours par des femmes.
A combien de heros Helene par
un seul crime n'a-t'-elle pas causé
la mort! & voilà Clytemnestre qui
vous prépare un piege mortel pendant vostre absence.

» Mon exemple, reprit promptement Agamemnon, doit vous apprendre à n'avoir pas pour vostre
semme trop de complaisance, & à
ne pas luy faire part de tous vos
secrets. Il y a des choses que vous
pouvez luy communiquer, mais il
y en a d'autres qu'il faut luy tenir
cachées. Quand je dis vous, je parle

D'HOMERE. Livre XI. 279 à tous les hommes. Car pour vous, « vous n'avez rien à craindre de sem- « blable de la fille d'Icarius. Vostre « Penelope est un modelle de pru-« dence & de sagesse. Quand nous « partismes pour Troye nous la lais- « sasmes tres jeune dans vostre Palais, « fon fils estoit encore à la mammel- « le, & presentement il doit estre en « âge d'homme. Qu'il est heureux! « son pere aura la consolation de le « revoir, & il aura le plaisir d'embras- « fer son pere, qu'il n'a pas encore « connu. Ma pernicieuse femme n'a « pas permis que j'aye eu la satisfac- « tion de voir de mes yeux mon cher « Oreste, elle m'a assassiné aupara- \* vant. Et sur cela j'ay un avis à vous « donner, gravez-le bien dans vostre « esprit, c'est que vous ne souffriez « pas que vostre vaisseau entre en « plein jour dans le port d'Ithaque, « taschez d'y entrer sans estre connu, « car en un mot il ne faut plus se « fier aux femmes. Mais dites-moy «

#### 280 L'ODYSSE'E

» une chose, & dites-la moy sans dé-» guisement, avez-vous appris quel-» que nouvelle de mon fils ! Est-il » en vie! s'est-il retiré à Orchome-» ne, ou à Pylos chez Nestor, ou à » Sparte chez mon frere Menelas! » Car mon cher Oreste n'est pas » mort, nous ne l'avons pas vû dans » ce Royaume fombre.

Fils d'Atrée, luy répondis-je, » pourquoy me faites-vous ces quef-» tions! Je ne sçay si vostre fils est » mort ou s'il est en vie, & il est in-» utile de parler de ce qu'on ne sçait

» pas. Pendant cette conversation plei-» ne de tristesse & de larmes, je vois » arriver l'ame d'Achille, celle de » Patrocle, celle d'Antiloque & celle » d'Ajax, qui estoit le plus beau & » le mieux fait des Grecs aprés le » fils de Pelée. L'ame d'Achille me » reconnut, & m'adressant la parole » avec de grandes lamentations, elle » me dit : Divin fils de Laërte,

D'HOMERE. Livre XI. 281

Ulyffe si fécond en ressources & « en expedients, quelle entreprise « plus hardie que toutes celles que « vous avez jamais faites, venez-vous « d'executer! Comment avez-vous « eu l'audace de descendre dans ce « Palais de Pluton, dans cette de- « meure des morts qui sont privez « d'entendement, & qui ne sont plus « que les vaines ombres des hommes « fortis de la vie! «

Achille fils de Pelée & le plus « vaillant des Grees, luy répondis-je, « ce qui m'a porté à ce voyage, c'est « le pressant besoin de consulter Ti- resias, pour voir s'il ne pourra pas « m'enseigner les moyens de retour- « ner dans ma patrie, car je n'ay pû « encore approcher de la Grece ni de « ma chere Ithaque, mais je suis tou- jours accablé de malheurs. Pour « vous, il n'y a jamais eu & il n'y « aura jamais d'homme si heureux; « car pendant vostre vie nous vous « avons tous honnoré comme ua »

#### 282 L'ODYSSE'E

» Dieu, & aprés vostre trepas vous » regnez fur toutes ces ombres. C'est » pourquoy, Achille, ne vous plai-» gnez point tant d'estre mort. Et vous, genereux Ulysse, re-» partit Achille, ne me parlez point » de la mort. Je prefererois d'estre » dans le monde le jardinier d'un fer-» mier, qui ne gagneroit sa vie qu'à » la sueur de son front, à regner icy o fur toutes les ombres. Mais ditesn moy, je vous prie, des nouvelles o de mon fils. Suit-il mes exemples! » fe distingue-t-il à la guerre, & promet-il d'estre le premier des heros! » Apprenez-moy aussi si vous sçavez » quelque chose de mon pere. Ses » fujets luy rendent-ils toujours les » mesmes honneurs ! ou le mépri-» sent-ils à cause de son grand âge! » Car ne jouiffant plus de la lumiere » du jour, je ne puis le secourir. Si » j'estois tel que vous m'avez vû au-» trefois, lorsque volant au secours » des Grecs je fis mordre la pouffiere D'HOMERE. Livre XI. 283 à un peuple de vaillants hommes, « & que je parusse un moment dans « le Palais de mon pere, je ferois « bientost sentir la force de mon bras « à tous ces rebelles qui veulent le « maistriser, & qui resusent de luy « rendre les respects qu'ils luy doivent.

Je n'ay appris aucunes nouvel- « les du sage Pelée, luy répondis-je, « mais pour ce qui est de vostre fils " Neoptoleme, je vous diray la pure « verité puisque vous me l'ordon- « nez, car ce fut moy qui le menay « de l'isle de Scyros à Troye sur mon « vaisseau. Toutes les fois que nous « tenions conseil sous les remparts de « cette superbe ville il parloit tou- « jours le premier, & appuyoit fort « bien son avis sans s'escarter en vains . discours. Il n'y avoit que le divin « Nestor & moy qui dans l'art de « parler remportions fur luy l'avan- « tage. Mais lorsque nous donnions « des combats, ne croyez pas qu'il se «

L'ODYSSE'E » tinst au milieu des bataillons ou des » escadrons, il devançoit toujours les » troupes & voloit le premier à l'en-» nemi, ne cedant la gloire du cou-» rage à aucun de nos heros. Il a tué » de sa main une infinité de vaillants » hommes dans la fanglante messée. » Je ne scaurois vous nommer icy » tous ceux qui font tombez fous » ses coups; je vous diray seulement » que c'est à luy que nous devons la » détaite du heros Eurypyle, & de » ses troupes qui se firent toutes tuer » autour de son corps. Ces belli-» queuses bandes de Cetéens estoient » venues à cette guerre, attirées par » des presens & par l'esperance d'es-» pouser des femmes Troyennes; » leur general devoit estre gendre de » Priam. Je n'ay jamais vû un si beau » Prince; il n'y avoit que Memnon

ľ

f

1

» reince; in hy avoit que Memnon
» qui fust plus beau que luy. Mais
» l'occasion où vostre sils signala le
» plus son courage, ce sui lorsque
» nous nous ensermasmes dans se

D'HOMERE. Livre XI. 285 cheval de bois avec l'élite des ge- « neraux de l'armée. C'estoit moy « qui conduisois cette entreprise, & « qui devois retenir les Grecs dans « cette embuscade, & leur donner « l'ordre quand il seroit temps d'en « fortir. Là vous auriez vû les plus « braves capitaines essuyer en secret « leurs larmes & trembler de frayeur, « au lieu que je ne vis jamais vostre « fils changer de visage ni s'essuyer « les yeux. Au contraire plein d'une « noble impatience il me pressoit de « donner le signal, toujours une « main sur son espée, & l'autre sur « sa pique, & se préparant à faire un « grand carnage des Troyens. Quand a nous eusmes saccagé la ville, il se « retira sain & sauf, & emporta dans « fes vaisseaux sa part du butin & « un prix honorable dont on récom- « pensa sa valeur. Il ne fut blessé ni « par l'espée, ni par les traits, comme « cela arrive d'ordinaire dans la mes- « lée où Mars exerce toutes ses fu- « reurs.

ouds

Diriuc.

20

in con-

Hapt

12111

melle

mer ir

pez for

ulenci,

evon

le, &l

utesti

es Mi

s effoirt

ires F

nce at

yenne;

iendrea

in fi bea

Memma.

ıy. Mis

ignah k

lorique

dans !

Control Comp

286 L'ODYSSE'E

A ces mots l'ame d'Achille plei-» ne de joye du témoignage que j'a-» vois rendu à la valeur de son fils, » s'en retourna à grands pas dans la » prairie d'Asphodele. Les autres » ames s'arresterent prés de moy » plongées dans une profonde trif-» tesse, & elles me racontoient leurs » peines & leurs douleurs. Mais l'a-» me d'Ajax fils de Telamon se te-» noit un peu à l'escart, toujours pos-» sedée par la fureur où l'avoit jetté » la victoire que je remportay sur » luy, lorsqu'on m'adjugea les armes » d'Achille, ce fut la Déesse sa mere, » Thetis elle-mesme, qui proposa ce » prix, & ce furent les Troyens & » Minerve qui me l'adjugerent. Eh, » plust aux Dieux que je ne l'eusse » pas remporté! la terre ne couvri-» roit pas aujourd'huy un si grand » personnage, qui en bonne mine & » en exploits de guerre estoit le pre-» mier des Grecs aprés le vaillant » Achille. Luy adressant donc le pre-

D'HOMERE. Livre XI. 287 mier la parole avec le plus de dou- « ceur qu'il me fut possible pour tas- « cher de l'appaiser : Fils de Tela- « mon, luy dis-je, ne voulez-vous \* point mesme aprés la mort oublier « la colere que vous avez conceue « contre moy à cause de ces malheu- « reuses armes que les Dieux ont « rendu si fatales aux Grecs! Car vous, qui estiez leur plus fort rem- « part, vous estes mort à cause d'elles. « Nous sommes tous aussi affligez de « vostre perte que de celle du grand « Achille. H n'y a personne de nous « qui foit cause de ce malheur ; c'est « Jupiter seul qui a pris en haine « toute l'armée des Grecs, & qui « pour la punir plus visiblement, a « terminé vostre vie. Mais appro- « chez, grand Prince, afin que vous « entendiez ce que j'ay à vous dire; « furmentez vostre colere & domp- « tez vostre fierté.

Mes paroles ne purent le fléchir, « il ne daigna pas me répondre, & il «

:016

le p

#### 288 L'ODYSSE'E

s'en alla retrouver les autres ombres dans le fond de l'Erebe. Si je l'avois fuivi, quelque irrité qu'il fust contre moy, il n'auroit pû refuser de me parler, ou de m'entendre, mais je voulus voir s les autres ombres, & ma curiosité l'emporta.

Là je vis l'illustre sils de Jupiter, Minos, assis sur son throsne,
le sceptre à la main, & rendant la
justice aux Morts. Toutes les ombres comparoissoient devant son
tribunal pour estre jugées: les unes
estoient assis & les autres debout.

Un peu plus loin l'apperceus se

Un peu plus loin j'apperceus le grand Orion qui poursuivoit dans cette vaste prairie les bestes qu'il avoit tuées sur les montagnes. Il avoit une massue toute d'airain.

wavet une manue toute a atrain.

Au de-là je vis Tityus, ce fils

de la Terre, tout estendu, & qui de

fon vaste corps couvroit neus ar
pents. Deux vautours attachez in
cessamment à cette ombre, suy déchirent

D'HOMERE. Livre XI. 289 chirent le foye sans qu'il puisse « les chasser, car il avoit eu l'inso- « lence de vouloir violer Latone « semme de Jupiter, comme elle tra- « versoit les délicieuses campagnes « de Panope pour aller à Pytho. «

Auprés de Tityus je vis le cele- « bre Tantale en proye à des dou- « Ieurs qu'on ne sçauroit exprimer; « consumé par une soif bruslante, il « estoit au milieu d'un estang, dont « l'eau plus claire que le crystal mon- « toit jusqu'à son menton sans qu'il « pust en prendre une goute pour se « desalterer ; car toutes les fois qu'il « fe baissoit pour en boire, l'eau dis- « paroissoit tout autour de luy, & il « ne voyoit à ses pieds qu'un sable « aride qu'un Dieu ennemi desse- « choit. Ce n'estoit-là que la moitié « de fon supplice; également devoré « par la faim, il estoit environné de « beaux arbres, d'où pendoient sur « fa teste des fruits délicieux, des « poires, des grenades, des oranges, « Tome II.

290 L'ODYSSE'E

» des figues, des olives. Mais toutes » les fois que ce malheureux levoit » les bras pour en cüeillir, un vent » jaloux les élevoit jusqu'aux nuës. » Le tourment de Sisyphe ne me » parut pas moins terrible; il avoit » dans ses mains un gros rocher qu'il » taschoit de pousser sur le sommet » d'une montagne en grimpant avec » les pieds & avec les mains; mais » lorsqu'aprés des efforts infinis il » estoit presque parvenu jusqu'à la » cime, & qu'il alloit placer son » rocher, une force majeure le re-» poussoit, & cette énorme pierre » retomboit en roulant jusques dans

» la plaine. Ce malheureux la reprenoit fur l'heure & recommençoit non travail; des torrents de fueur

» couloient de tous ses membres, & » sa teste élevoit des tourbillons de

» poussiere en poussant son rocher » contre le mont.

» Aprés Sifyphe j'apperceus le grand Hercule, c'est à dire son ima-

D'HOMERE. Livre XI. 291 ge, car pour luy, il est avec les Dieux immortels, & assiste à leurs « festins, & il a pour semme la char- « mante Hebé fille de Jupiter & de a Junon. Autour de cette ombre on « entendoit des cris aigus de morts « qui fuyoient devant elle comme « des oyseaux devant le chasseur. Il « ressembloit parfaitement à une nuit « obscure. Son arc toujours tendu & « la fléche appuyée sur la corde, il « jettoit de terribles regards, comme « prest à tirer; son estomac estoit « couvert d'un large baudrier d'or, « horrible à voir, car il est tout rem- « pli d'ouvrages admirables pour le « travail, mais effroyables à la veûë; « on y voyoit des ours, des sangliers, « des lions, des combats, des batail- « les, des défaites, des meurtres. Que & l'ouvrier qui l'a fait n'en puisse « jamais faire de semblable, qu'il ne • puisse jamais employer si malheureusement son art. Cette ombre n'eut pas plustost «

it :

7.0

292 L'ODYSSE'E

s jetté les yeux fur moy, qu'elle me reconnut, & qu'en poussant de pro-» fonds soupirs, elle me parla en ces » termes : Ah , malheureux Ulysse , » es-tu aussi persecuté par le mesme » Destin qui m'a poursuivi pendant » ma vie! J'estois fils du grand Ju-» piter, mais ma naissance n'a pas em-» pesché que je n'aye passé mes jours » dans des peines & des traverses » continuelles. J'ay esté soumis à un » homme fort inferieur à moy, qui » m'a ordonné des travaux tres dif-» ficiles. En dernier lieu il me com-» manda de descendre dans cet em-» pire des Morts & d'emmener le » chien qui en gardoit l'entrée, car » il pensoit que c'estoit un labeur au » dessus de mes forces & que je ne » pourrois jamais executer. J'en vins » pourtant à bout, j'emmenay ce » monfire, car Mercure & Minerve » me conduisoient.

 Aprés avoir ainsi parlé, il s'enfonça dans le tenebreux sejour sans

D'HOMERE. Livre XI. 293 attendre ma réponse. Je demeuray « là de pied ferme pour voir s'il ne « viendroit point encore quelque « ombre importante, quelqu'autre « des heros de ce temps-là. Et peut- « estre que j'aurois eu la fatisfaction « de voir ces grands personnages si « dignes de ma curiolité, Pirithous « & Thefée, ces illustres descendants a des Dieux ; mais des legions de « Morts s'assemblerent autour de « moy avec des cris perçants. La « frayeur me faisit, & j'eus peur que « la severe Proserpine n'envoyast du « fond de l'Erebe la terrible teste de « la Gorgone pour l'exposer à mes « yeux. C'est pourquoy regagnant « promptement mon vaisseau, j'or- « donnay à mes Compagnons de « s'embarquer & de délier les cables. « Hs obeiffent, & s'estant assis sur les « bancs, ils fendent aussi-tost les flots « de l'Océan à force de rames, & un « vent favorable vint bien-tost les « foulager.

# REMARQUES

SUR

## L'ODYSSEE D'HOMERE.

### LIVRE XI.

E Livre est appellé Nenvouartela & Nεκύα, la Necromantie, parce qu'Ulysse descend dans les Enfers pour y confulter l'Ame d'un mort. Et avant que de passer plus avant, il est necessaire d'expliquer le fondement de cette siction. L'opinion de l'immortalité de l'Ame est tres ancienne, & c'est sur cette opinion qu'est fondée la plus ancienne de toutes les sortes de Divination, je veux dire, celle qui se faisoit par l'évocation des morts. Nous en voyons un exemple bien remarquable dans l'Escriture sainte cent ou six vingts ans avant Homere. Saul se sert d'une Pythonisse pour évoquer Samuel, qui forcé par la vertu des charmes magiques, comparoist & annonce à Saul ce qui va luy arriver. 1. Roys 28. Je ne me messeray point de décider icy si c'estoit veritablement l'Ame de Samuel, ou si c'estoit l'esprit de men-

SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 295 songe qui avoit pris la figure de ce Prophete. L'une & l'autre opinion ont des deffenseurs respectables; je diray seulement que je panche plus du costé de ceux qui croyent que c'estoit une imposture du Demon. Quoy-qu'il en soit, on voit par-la que cette Divination, Nexura, est fort ancienne, & qu'Homere ne l'a pas inventée. Elle eftoit née long-temps avant luy dans la Chaldée, & elle se répandit dans tout l'Orient où elle se conserva long-temps. Dans une Tragedie d'Eschyle, intitulée les Perses, l'ame de Darius, pere de Xerxes, est évoquée de mesme que celle de Samuel, & vient déclarer à la Reyne Atossa tous les malheurs qui la menacent. Voilà le fondement de cette fiction. Elle est bastie sur une pratique constante & veritable, mais Homere l'a ajustée à sa maniere avec tous lesornements que la Poëhe sçait emprunter de la fable.

Page 247. Jusqu'au coucher du Soleil, & los longue la mui répandit ses tenebres sur la terre ] Il n'y a peut-estre pas dans Homere un plus beau vers, ni un vers plus harmonicux que celuy-cy:

Δύσεζ τ' μέλιος, σκιόωνζ τε πάσση άγυιαβ.

Mot à mot: le foleil se soucha, & tous les chemins surent obscurcis par les ombres de la nuit. Cependant c'est ce beau vers que

296 REMARQUES
l'Auteur du Parallele défigure par ette
Traduction tres ridicule: Le foleil se coucha, èr on ne vit plus goutte dans les rues,
Dans les rues! reprend le Chevalier: & le
President, encore plus sot que le Chevalier,
répond, C'est une maniere poètique d'exprimer la venue de la nuit.

Nostre vaissent arriva à l'extremité de l'Océan, le bout de la mer occidentale où l'Océan, le bout de la mer occidentale où de soleil se couche, & ce qui a donné lieu à cette fiction, c'est qu'Homere avoit appris dans ses voyages qu'Ulysse avoit esté porté jusques aux costes occidentales de l'Espagne, car, comme dit Strabon, on trouve jusqu'à d'extremité de l'Espagne des vessiges des

Erreurs d'Ulvsse.

C'est-là qu'habitent les Cimmeriens, toujours couverts de nuages] Ulysse part le matin de Circe ; à arrive le soir sur les costes
des Cimmeriens. Il faut donc chercher
quels peuples ce sont que les Cimmeriens
to où il les place. Strabon, pour faire voir
qu'Homere tire toutes ses fictions d'un soudement vray, ne fait pas difficulté de s'appuyer sur cet exemple. Ce Poète, dit-il, a
connu les Cimmeriens du Bosphore, qui habitent vers le septentrion dans un lieu toujours couvert d'espais nuages. Et il ne pouvoit les ignorer, car c'est vers le temps de la
naissance de ce Poète, ou peu d'années au-

SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 297 paravant que ces Cimmeriens firent des sourses jusques dans l'Ionie. Ce Poëte connoissant donc non seulement le nom de ces peuples, mais aussi leur climat, les a transportez sur les costes de la Campanie, & il les y a transportez avec toutes les tenebres donr ils sont enveloppez, comme nous verrons dans le Livre suivant, qu'il a transporté à Circei la ville d'Ææa de la Colchide avec toutes ses proprietez. Il a bien vû que cestenebres & cette obscurité des Cimmeriens convenoient à un lien où il placeoit la descente des Enfers. Ces Cimmeriens au reste, si l'on en croit les Pheniciens, avoient eu leur nom de ces tenebres mesmes, car ils avoient esté ainsi appellez du mot cimrir, qui, selon Bochart, signifie la noirceur des tenebres.

STREET

Page 248. J'adressay-là mes vœux à ces ombres ] Il leur adresse se vœux avant qu'elles viennent & qu'elles puissent l'entendre, à moins qu'on ne veüille inserer de ce passage qu'Homere a crû que les Ames des Morts entendent sans estre presentes & quoy-qu'éloignées. Mais je ne trouve ailleurs aucun fondement de cette opinion.

Les ombres viennent de tous costez du fond de l'Erebe] Eustathe nous avertit que les anciens Critiques ont rejetté les six vers qui suivent celuy-cy. Parce, disoient-ils,

NX

298 REMARQUES

qu'il n'est pas encore temps que ces Ames viennent, & que d'ailleurs il n'est pas possible que les blessures paroissent sur les Ames. Mais cette critique me paroist tres fausse. Pourquoy n'est-il pas temps que ces Ames viennent, Homere ne dit-il pas que les ombres des morts viennent de tous costez du fond de l'Erebe? & ne reçoivent-ils pas ce vers ! Les fix qui le suivent n'en sont que l'explication. Quant aux blessures, il est bien vray qu'elles ne peuvent paroiftre sur la partie spirituelle de l'Ame, aussi n'est-ce pas de celle-là dont Homere parle, puisque les Morts ne l'avoient plus; il parle du corps fubtil de l'Ame, & tout ce qui avoit blessé le corps terrestre, avoit auffi blessé le corps fubtil, & y avoit laissé sa marque. Voilà pourquoy il est dit que dans les songes on voit les Ames dans le mesme estat où sont les corps, & voilà aussi d'où vient la difference qu'Ulysse remarque dans ces ombres. Ce qui me paroift le plus surprenant icy, c'est ce qu'Ulysse adjoute, que ces Ames avoient encore leurs armes, & que ces armes efloient encore teintes de sang. Comment ces ames, ces ombres, qui n'estoient que le corps subtil de l'ame, pouvoient-elles conferver leurs armes? Je croy que c'est un point nouveau qu'Ulysse adjoute icy à la Theologie receüe, & qu'il l'adjoute, parce qu'il parle aux Pheaciens, peuple peu instruit. Cependant

SUR L'ODYSSEE. Livre XI. 299 cette opinion s'est si bien establie, que Virgile s'y est conformé, & n'a pas dédai-

gné de la suivre.

Page 249. Ce fut celle d'Elpenor qui n'avoit pas encore esté enterré ] Et qui par consequent n'avoit pas encore esté receue dans les Enfers. Elle erroit à l'entrée, c'est pourquoy elle vient la premiere & par un autre chemin que les autres.

Page 250. Quoy-que vous soyez à pied vous m'avez devancé ] Ulysse, quoy-qu'attendri en voyant l'ame d'Elpenor, mesle pourtant la plaisanterie à ses larmes. Le caractere d'Elpenor ne demandoit pas un plus grand ferieux. Ulysse plaisante donc fur sa diligence. Et Eustathe dit fort bien que le Lecteur espanoüi rira de cette idée d'une Ame à pied qui descend plus viste aux Enfers qu'un homme vivant qui va par mer & qui a eu les vents favorables. Mais: cette plaisanterie ne laisse pas d'avoir un tres bon sens, quand on vient à l'examiner. En effet, c'est une chose tres merveilleuse qu'une Ame se trouve dans les Ensers dés le moment qu'elle a quitté le corps. Qui est-ce qui expliquera comment se fait ce vol si rapide! C'est dans ce moment qu'on peut dire de l'Ame ce que les Pheaciens disoient de leurs vaisseaux, qu'elle va aussi viste que la pensée.

Page 251. Car je seay qu'en vous en re-N vi

300 REMARQUES tournant du Palais de Pluton ] C'estoit un point de la Theologie payenne, qu'aprés la mort les Ames estoient plus esclairées que pendant la vie.

N'oubliez pas de mettre sur mon tombeau ana rame] Selon la coutume tres ancienne de mettre sur le tombeau les instruments qui marquoient la profession du mort.

Page 253. Dans l'isse de Trinacrie] La Sicile estoit appellée Trinacrie, à cause de ses trois promontoires Pachine, Pelore & Lilybée.

Page 254. Que si par une faveur partiruliere des Dieux vous eschapez, à ce danger] Autant que ce qu'Ulysse a dit de la colere de Neptune pouvoit allarmer les Pheaciens, en leur faisant craindre de déplaire à ce Dieu s'ils savorisoient Ulysse, autant ce qu'il dit icy doit les rassurers, eleur faisant envisager qu'en le renvoyant sur un de leurs vaisseaux, ils ne seront que sexvir à l'accomplissement des Destinées, & estre l'instrument de la faveur des Dieux.

Et qui hey font de grands presens ] Ils ne s'aviserent que tard de la vouloir gagnet par leur liberalité, comme nous le verrons dans le x y 1 1 1. Livre.

Ou par la ruse ou par la sorce] Il pouvoit n'employer que la ruse, mais comme ce

SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 301 moyen seul n'est pas assez noble pour un grand guerrier, aprés la rufe il aura recours à la force comme à un moyen plus heroique & plus digne de luy.

Prenez une rame, mettez-vous en chemin Voicy un plaisant pelerinage que Tiresias fait faire à Ulysse, en luy ordonnant de prendre une rame sur ses espaules, & d'aller faire reconnoistre Neptune dans des lieux où il n'estoit point connu, car c'est ainsi que le Scholiaste l'a expliqué.

Page 255. Qui n'assaisonnent point leurs mets de sel ] Il semble qu'Homere ait voulu caracterifer par-là les peuples qui ne connoissent pas la mer, & qu'il ait crû qu'ils ne se servoient pas de sel, & de-là on peut conjecturer que ce Poëte ne connoissoit que le sel de la mer.

Quand vous rencontrerez fur vostre chemin Homere fait bien garder icy à Tirefias le caractere des oracles, qui défignoient toujours par quelques circonstances les lieux où devoient s'accomplir les choses qu'ils prédisoient.

Qui vous dira que vous portez un van fur vostre espaule ] Car de prendre une rame pour un van, c'est une marque seure d'un peuple qui ne connoist pas la mer, mais bien l'agriculture, car le van est un instrument dont on se sert pour séparer la paille & les ordures du bon grain; mais il falloit

que de ce temps-là le van sust tout autrement qu'il n'est aujourd'huy; c'estoit comme une espece de pelle, & c'est ainsi qu'estoit le van des Hebreux. C'est pourquoy saint Jean-Bapuiste dit de nostre Seigneur, Qu'il a le van à la main, èr qu'il netoyera son aire. Matth. 3. 12. Luc. 3. 17. Et ce qui consirme cette conjecture, c'est qu'après Homere on a appellé Amponoron, van, sochlear, xa (San, la cuillere dont on se ser à remuer la boüillie, parce qu'elle est saite comme une espece de pelle. Sophode la nomme Ampéspasse.

Ωμοις άθηρόδρω στ δρχανον φέρων.

En faisant allusion à ce passage d'Homere.

Offret en faerifiee à Neptune un mouton, un taureau èr un verra! Un mouton pour marquer la douceur de la mer quand elle est tranquille; le taureau, pour marquer sa fureur à ses mugissements quand elle est irritée, à le verrat, pour marquer sa sécondité, sigh à vigeu jouven, dit Eustathe. Ces sacrifices de trois viclimes de differente espece estoient appellez no suite.

Du sein de la mer sortira le trait satal qui vous donnera la mort ] Voilà un oracle dont il estoit impossible à Ulysse de penetrer le sens, & qui marque bien que l'avenir esloit present aux yeux du Prophete.

SUR L'ODYSSEE. Livre XI. 30% En effet Ulysse fut tué par son propre fils Telegonus qu'il eut de Circé. Car ce fils ayant esté envoyé par sa mere pour se faire connoistre à son pere, il fut poussé par la tempeste sur les costes d'Ithaque, il descendit dans l'isse dont il ignoroit le nom, & sit quelque dégast. Ulysse & Telemaque accoururent, il y eut là un combat où Telegonus tua son pere sans le connoistre. & il le tua d'un javelot dont le fer estoit de l'os d'un poisson appellé Turtur marina, de sorte que voilà bien clairement l'accomplissement de l'oracle. Qui est-ce qui l'auroit deviné? Dictys conte cette histoire un peu autrement. On peut voir là les Remarques. Je ne parle pas icy de l'équivoque qui est dans le texte, ¿¿ daos, car il peut estre separé en deux mots, ¿¿ axos, du fein de la mer. Et il peut n'estre qu'un mot, ¿¿axos, qui signifie tout le contraire, hors de la mer. Je ne croy point du tout qu'Homere ait pensé à cette équivoque qui ne me paroit pas digne de luy. L'obscurité de l'oracle est assez grande, il ne faut pas chercher à l'augmenter par l'équivoque du terme.

Page 256. Et vous laisserz vos peuples heureux ] Quelle promesse pour un bon Roy!

Scachez donc qu'il n'y a que les ombres auxquelles yous permettrez d'approcher de 304 REMARQUES cette fosse à Mais ne vient-on pas de voir le contraire ! Elpenor a reconnu Ulysse sans avoir bû de ce sang. Tiresias l'a reconnu de mesme avant que d'en avoir bû. Cela est tout diferent. Elpenor n'estoit pas encore entiere. Elle conservoit son entendement. Et pour Tiresias, Homere nous a avertis que son ombre conservoit aussi que son ombre conservoit aussi son entendement. Voila pourquoy ils avoient toute leur connoissance.

Page 257. Sur-tout par l'Océan, qu'il n'est pas aist de traverser Homere sui voir icy bien clairement, somme l'a remarqué Eustathe, que cette descente aux Enses se sait au bout de l'Océan, car il est naturel de penser que le seul endroit pour y descendre, c'est celuy par lequel le soleil & les autres astres y descendent eux-memers sorqu'ils regagnent le dessous he sens, sorqu'ils regagnent le dessous la terre, & qu'ils se plongent dans la nuit. Par-là Homere veut consirmer sa Geographie sa buleuse, & faire croire que les lieux dont il parle, & qui sont veritablement dans la mer mediterrance, sont au milieu de l'Océan.

Page 259. Vostre semme demeure ensermée dans vostre Palais ] Ulysse a sait à la mere trois questions principales. Et sa mere suy répond en commençant par la derniere, qui estoit peut estre celle qui tenoit le plus SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 305 au cœur à son fils. Quel éloge pour Pene-

lope!

Et va aux festins publics, que les Princes E cenx à qui Dieu a confié sa justice & ses loix, doivent honorer de leur presence] C'estoit une coutume ancienne, les peuples dans tous les festins publics invitoient toujours les Roys & les principaux magistrats. Et les Roys & les magistrats honnoroient ces repas de leur presence. Cela entretenoit l'union des peuples avec leurs chefs, & faifoit que les Roys regardoient leurs sujets comme leurs enfants, & que les sujets regardoient les Roys comme leurs peres. Les Roys & les magistrats estoient-là comme les Dieux, & jouissoient du plaisir de se voir regardez comme les auteurs du bonheur & de la joye des peuples par la sagesse de leur gouvernement.

Il couche au milieu de sa vigne sur un sit de seisilles, toujours linré à ses emnuis Cest de cet endroit d'Homere, & de deux autres que je marqueray dans la suite, que paroist avoir essé tiré le caractere admirable de l'Heautoniumorumenos de Terence, de ce pere qui se punit luy-mesme de l'absence de son sils, qui se prive de toutes les douceurs de la vie, & qui se rend malheureux pour égaler en quelque sorte la micro de ce se sils. Ce n'est donc pas sans raison qu'Aristote a dit qu'Homere avoit sour.

306 REMARQUES ni des idées & des caracteres de toutes les fortes de Poéfie.

Page 260. Qui le fait encore plus vicilir que les anniées] Car rien ne fait tant vicilir que la douleur, & fur-tout la douleur caufée par le regret, defiderium, des personnes cheres qu'on a perdués. Penelope dit fort bien dans le x1x. Liv.

A เปล วูลรู้ ผ หลมอำเภา Bporol หลโน วุทธุส ธนะตา

Les mortels vieillissent tres promptement dans la douleur. Ce qui a fait dire à quelqu'un, oi myborns ès àuan necionson. Ceux qui destrent vieillissent dans un seu jour. Non seulement ils vieillissent, mais ils meurent, comme Anticlée va nous le faire voir.

Page 261. Leurs nerfs ne foutiennent plus ni chairs ni os] C'est pour dire qu'ils ne conservent plus ni ners, ni chairs, ni os. Les ners sont les liens & comme le ciment de tout cet assemblage.

Tout ce qui ne compose que ce corps materiel est la passure des stammes, des que l'esprit l'a quiuté, èr l'Ame] Voicy les tois parties de l'homme bien expliquées. Le corps materiel & terrestre, qui est réduit en cendres sur le buscher. L'esprit, supai, & qpéres, c'est à dire, la partie spirituelle de l'Ame, qui retourne au ciel, lieu de son origine, & l'Ame, c'est à dire, le corps délié SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 307 & tubil dont l'esprit est revessu. C'est cette derniere partie qui descend dans les Ensers, & qui est appellée idole & image, comme je

l'ay desja expliqué.

Page 262. Ainsi j'eus le temps de les questionner toutes] Homere ne se contente pas de faire passer en revûë des femmes & des filles, il y fait paffer aussi des heros & toujours avec une varieté admirable. Quel tresor d'histoires & de sables ce Poëte n'at-il pas jetté dans son Poëme par cette invention de la descente d'Ulysse dans les Enfers? Combien de differents caracteres! Quelle abondance d'idées capables de fournir chacune un Poëme parfait, & quel riche supplement au Poëme de l'Iliade! Virgile en avoit bien connu la beauté, puisqu'il l'a imité dans son Eneïde. Et si Virgile a sçû intereffer les Romains par les grandes choses qu'il dit de leur Empire, Homere a aussi interessé la Grece, en parlant des histoires des principales familles, de la pluspart desquelles il restoit encore alors des descendants.

Qu'elle essoit fille du sage Salmonée] Cette épithete, qu'Homere donne à Salmonée, prouve que ce qu'on a dit de ce Prince, qu'il essoit un impie, qui s'égaloit à Jupiter, qui imitoit ses tonnerres & qui en sut toudroyé,

est une sable inventée aprés luy.

Page 263. Autrefois estant devenue amou-

reuse du divin fleuve Enipée | Les Anciens ne sont pas d'accord sur le fleuve dont Homere parle icy; les uns veulent que ce soit du fleuve Enipée dans la Thessalie, lequel descendant du mont Othrys, reçoit l'Apidanus dans son sein. Apollodore & Properce aprés luy, ont esté de ce sentiment. Les autres prétendent que c'est du fleuve Enipée qui est en Elide, & qui coulant d'une fource qui est prés de la ville de Salmone, se jette dans l'Alphée. Je suis persuadée qu'Homere parle de ce dernier. La ville de Salmone & le voysinage de la mer semblent appuyer ce sentiment.

Neptune prenant la figure de ce fleuve] Comme les jeunes personnes alloient souvent se baigner dans les fleuves, cela donnoit lieu de leur faire mille fascheuses supercheries, dont elles se consoloient, dans l'opinion que c'estoit le Dieu du sleuve qui les avoit aimées.

Page 264. Qui tous deux furent miniftres du grand Jupiter Le Grec dit, les ferviteurs de Jupiter, Segunovaus A105', Homere appelle les Roys les serviteurs de Jupiter, comme Dieu luy-mesme appelle Moife fon ferviteur, Stednovuoù Mauons.

t

Car Pelias regna à Jolcos Dans la Magnesie, qui faisoit partie de la Thessalie sur le golphe Pelasgique. C'est de-là que partirent SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 309 les Argonautes, Pelias ayant envoyé son neveu Jason à la Colchide pour la conqueste de la toison.

Je vis approcher la fille d'Asopus] Asopus estoit un sleuve de la Beotie au dessous

de Thebes.

Zethus & Amphion, qui les premiers jaterent les fondements de la ville de Thebes] On peut conjecturer surement de ce passage, que la sable de Thebes bassie par Amphion au son de sa lyre, n'a esté saite qu'aprés Homere; si ce Poète s'avoit connuë, il n'auroit pas manqué d'en orner son Poème.

Page 26 5. Car quelque forts èt vaillants qu'ils fusser, ils ne pouvoient habiter seure ment une si grande ville sans ses tours? Plus une ville est grande, plus il saut qu'elle soit forte. Zethus & Amphion, qui bassirent Thebes, surent obligez de la fortifier, parce qu'ils avoient des ennemis redoutables, &

fur-tout les Phlegiens.

Je vis evsuite Alemene, semme d'Amphitryon J Voicy deux semmes de suite dont Homere ne dit qu'un mot, 'quoy-qu'il ne manquast pas de matiere. Mais en cela il faut louer la fagesse du Poëte, qui a crû ne devoir rien adjouter à l'éloge qu'il seur donne, en disant que l'une sut mere & l'autre semme d'Hercule.

Je vis aussi la belle Epicaste mere d'Oëdi-

310 REMARQUES

pe] Il appelle Epicaste celle que ceux qui
sont venus aprés luy ont appellée Jocaste.

Qui commit un tres grand forfait, en efpoujant son fils, son propre fils, qui venoit de tuer son pere il Homere, pour mieux peindre l'horreur de cette action, infisse sur te mot espoussa, car aprés l'avoir dit de la mere, il se dit du fils. J'ay crû que je conserverois toute cette horreur, en infistant sur le mot fils. son fils, son propre fils. Sophocle a fait sur ce sujet une Tragedie, qui est peut-estre la plus parsaite piece qui ait jamais esté mise sur le Theatre.

k

tr

d

Ce malheureux Prince accablé de douleur, regna sur les superbes descendants de Cadmus Tout ce qu'on a donc adjouté à l'îsticite d'Oèdipe, qu'il se creva les yeux, qu'il sur chasse, a qu'il mouret au milieu d'une violente tempeste, qui le fit descendre dans les Enfers; tout cela a esté inventé aprés Homere par les Poètes trajques. Car Homere nous dit icy qu'Oèdipe aprés ses malheurs continua à regner à Thebes.

Page 266. D'Amphion fils d'Iafus]
Pour le diftinguer de l'autre Amphion dont
il vient de parler, qui effoit frere de Zethus,
& fils de Jupiter & d'Antiope. Apollodore
a confondu ces deux Amphions.

SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 31 e. Qui regna dans Orchomene des Minyens] Cestoit une ville tres considerable & tres riche, entre la Beotie & la Phocide sur le sleuve Cephise. Et elle est appellée ville des Minyens, parce que les Minyens, ancien peuple, y avoient regné. Une colonie de ces Minyens alla à Jolcos. Cest pourquos es Argonautes surent appellez Minyens.

Et luy donna trois fils ] Apollodore en compte onze. Homere ne nomme que les

trois plus considerables.

did

uté alla

YEEL FI

Amen

des it!

10 TOP

THE THE

hine

Je Zel

Et le fier Periclymene] Homere l'appelle fier, parce que Neptune luy avoit donné le pouvoir de se changer en toutes sortes de formes, & que cela le rendoit d'une fierté insupportable. Neptune ne laissa pas de le

tuer malgré ce beau present.

Page 267. Qu'à celuy qui luy amencroit de Phylacé les bœufs d'Iphiclus] Ce n'estoit pas par un esprit d'injustice & de rapine que Nelée vouloit qu'on luy amenast les bœuss d'Iphiclus. C'estoit pour recouvrer le bien de sa semme Tyro, qu'Iphiclus, fils de Dejonée oncle de Tyro, retenoit injustement. Phylacé estoit une ville de la Thessalie. Cecy est conté plus au long dans le xv. Liv.

Cessoit une entreprise tres dissicile & tres perilleuse] Car outre que ces bœuss estoient indomptables, ils estoient gardez par des

## 312 REMARQUES chiens dont personne n'osoit approcher.

Il n'y eust que le devin Melampus] Il eftoit fils d'Amythaon fils de Crethée & de Tyro, ainsi Melampus effoit obligé de faire restituer à sa grande-mere le bien que son cousin germain Iphiclus luy retenoit injutement. Melampus travailloit en melme temps pour son frere Bias qui devoit efpouser Pero.

Les arrests des Dieux Car il estoit dans les Destinées que celuy qui entreprendoit d'enlever ces bœuts, seroit pris, & gardé un an entier dans une estroite prison; qu'aprés l'année finie il seroit délivré, & emmeneroit sa proye. Cette histoire est racontée au long

par Apollodore, liv. 1.

Pour le recompenser de ce qu'il luy avoit expliqué les anciens oracles ] Car il luy avoit expliqué ce que les anciennes propheties avoient annoncé qu'il n'auroit des enfant que par le secours d'un Devin, qui, instruit par un vautour, luy en donneroit le moyen. Voyet, Apollodore.

Dont elle euft deux fils] Ceux qui font venus aprés Homere ont dit qu'elle n'eut de Tyndare qu'un fils, qui estoit Castor, & que

de Jupiter elle eut Pollux.

Page 268. Je vis Iphimedée femme d'Aloëus ] Cet Aloëus estoit fils de Canacé & de Neptune, & il espousa Iphimedée fille de sur L'Odysse'e. Live Xl. 313

de son frere Triops.

Dont la vie fut fort courte] Comme l'est ordinairement la vie de ceux qui font la guerre aux Dieux.

A l'âge de neuf ans ils avoient neuf coudées de grosseur & trente-six de hauteur]

Homere dit,

Εννέωροι γαρ ποί γε και έννεα πάγεες ήσαν Ευρος, άταρ μικος γε γενέωπν έννεοργυιοι.

Mot à mot : Car à l'âge de neuf ans ils avoient neuf coudées de grosseur, & neuf orgyes, ou braffes de hauteur. Et sur cette mesure j'ay suivi le sentiment de Didyme. qui marque que le corps bien proportionné, est celuy dont la grosseur est la quatriéme partie de la hauteur. Il a donc compté que l'orgye contenoit quatre coudées. Eustathe dit pourtant qu'elle n'en contenoit que trois: Les Anciens, dit-il, louent la mesure exacte de cette proportion, car ils disent que le corps est bien proportionné, & qu'il y a une juste symmetrie lorsque sa grosseur est la troisieme partie de sa hauteur. Ainsi, à son compte, ces Geants croissoient toutes les années d'une coudée en grosseur & de trois coudées en hauteur.

Ils menacoient les Immortels qu'ils porteroient la guerre julques dans les cieux, ètpour cet effet ils entreprirent] Eustathe nous apprend qu'il y a eu des Critiques, qui traite Tome II. 14 REMARQUES

tant cette entreprise de puerile à cause de son impossibilité, marquoient ces vers comme des vers qui devoient estre rejettez. Voilà des Critiques bien prudents & bien fages de regler les idées des Poëtes sur la possibilité. Mais est-il possible qu'il y ait eu des Critiques qui n'ayent pas senti la grandeur & la beauté de cette idée ! Longin n'en a pas jugé comme eux dans son chap. 6. où il traite des sources du grand, il rapporte ces mesmes vers d'Homere pour prouver que le grand se trouve souvent sans le pathetique, & que souvent il se rencontre quantité de choses grandes & sublimes, où il n'entre point du tout de passion. Et tel est, adjoutet-il, ce que dit Homere avec tant de hardiesse, en parlant d'Aloëus : Ils menaçoient les Immortels, &c. Ce qui suit est encore plus fort : Et ils l'auroient executé sans doute. En effet il n'y a rien de plus grand & de plus beau.

Et pour cet effet ils entreprirent d'entafer le mont Offa fur le mont Olympe à de porter enjuite le Pelion fur l'Offa] Strabon nous fait remarquer icy la grande fageste d'Homere dans cette idée. Ces Geants entreprirent de mettre l'Osfa sur l'Olympe & le Pelion sur l'Osfa, parce que de ces trois montagnes, qui sont dans la Macedoine, l'Olympe est la plus grande des trois, l'Osfa plus grande que le Pelion, & le Pelion la

SUR L'ODYSSEE. Livre XI. 315 plus petite; ainsi la plus grande est la base, comme la raison le veut; sur cette base on doit mettre la plus grande en suite, & la plus petite doit estre sur les deux comme la pyramide. Voilà donc pour ce qui regarde la grandeur. Il y a encore une autre sagesse d'Homere dans ce qui regarde la suite. L'Olympe est la premiere montagne en descendant vers le midy, l'Ossa la seconde, & le Pelion la troisiéme. Ainsi le mont Ossa doit estre mis sur l'Olympe comme le plus voysin, & le mont Pelion ne peut estre mis que sur l'Ossa. Virgile a pris tout le contrepied, & fans avoir aucun égard pour la grandeur, il a suivi seulement l'ordre, parce qu'en remontant du midy au nord de la Macedoine le Pelion est le premier, l'Ossa le fecond, & l'Olympe le troisiéme ; ainsi il a mis le Pelion pour la base, sur le Pelion l'Offa, & fur l'Offa l'Olympe. Mais l'ordre d'Homere est le meilleur, parce qu'il est le plus raifonnable.

Page 269. Et qu'il vouloit mener dans la facrée ville d'Athenes, mais il ne put l'y conduire] Homere justifie icy Thesse de l'infidelité qu'on luy a reprochée d'avoir quitté Ariadne, après les obligations essentielles qu'il luy avoit. Selon ce Poète, Thesse n'est ni ingrat ni infidelle, il vouloir la conduire à Athenes pour vivre toujours avec elle; mais Diane offensée de ce qu'elle avec elle; mais Diane offensée de ce qu'elle.

avoit prophané son temple, la retint dans cette isse où elle mourut.

Dans l'isle de Dia Entre l'isle de Crete

& l'isle de Thera.

Je vis Mæra, Clymene] Mæra, fille de Proëtus & d'Antée, ayant fait vœu de garder une perpetuelle virginité, elle viola son vœu, & fut punie par Diane, qui la fit mourir. Clymene fille de Minyas & mere d'Iphiclus.

Et l'odieuse Eriphyle, qui présera un colier d'or à la vie de son mary ] Eriphyle fille de Talaüs & de Lysimaché, qui sut mariée à Amphiaraüs, & qui gagnée par un colier d'or, que luy donna Polynice, obligea son mary d'aller à la guerre de Thebes, quoy-qu'elle sçût bien qu'il y devoit mourir. Voilà pourquoy il luy donne cette épithete d'odieuse, Homere ne manque jamais de caracteriser ainsi les vertus ou les vices des personnes dont il parle. Eriphyle sut tuée par son sils Alcmæon.

Page 270. Ou dans le vaisseau que vous m'avez sait équipper Comme nous l'avons

vû dans le vi i i. Liv.

C'est mon hosse, & chacun de vous est riche & puissant] Voilà deux raisons dont la Reyne Areté se sert pour porter ces Princes à faire à Ulysse, qu'elle voit réduit à la derniere necessité, des presens qui répondent & à leurs richesses & à la dignité de celle qui l'a pris sous sa protection.

Et par cette diligence n'estropier, pas les presens que vous luy devez dans la necessité où il se trouve. C'est le veritable sens de ce passage. La Reyne prévient icy une penssée que l'avarice pouvoit dicter à ces Princes, qui estoit de renvoyer promptement Ulysse, & de prendre pour prétexte l'envie de luy saire plaisir, & de fatisfaire plussoft no impatience, lorsqu'en este ils ne chercheroient qu'une raison plausible de ne pas luy saire de plus riches presens, que le temps trop court ne permettroit pas de suy réparer; elle leur désend cette précipitation faussement obligeante & veritablement interessée. Cela renserme un sentiement tres sin.

Page 271. Et qu'il ne donne luy-me/me l'exemple] Cela est admirablement bien dit. C'est au Roy d'ordonner, mais c'est aussi à luy a donner l'exemple. C'est ce qui sonde la réponse genereuse d'Alcinoüs.

Page 272. Si vous vouliez que je demeurasse toy une année entirere pour vous donner le temps de préparer J si semble d'abord que cette réponse d'Ulysse est trop interestée, mais ce n'est nullement l'interest qui le sait paler, c'est l'envie de répondre aux honnestetez d'Alcinoüs & des autres Prin918 REMARQUES
ces, c'elt pourquoy il leur fait entendre que
quelque inpatience qu'il ait de partir, il demeureroit-là un an pour leur faire plaifir, en
leur donnant le temps de luy faire des prelens dignes d'eux. Car comme c'estoit une
gloire pour les Princes de s'estre acquittea
honorablement des devoirs de l'hospitalité,
c'estoit une politesse à leurs hostes de leur
donner pour cela tout le temps necessaire.
Et pour les raieux asseure qu'il le feroit de
tout son cœur, il leur fait voir l'avantage
qui luy en reviendroit à luy-mesme, c'est

blé de presens si riches.

J'en farois plus hanaré èr mieux receul
Il ne considere pas ces presens à cause de
seur richesse, mais à cause de l'idee avantageuse qu'ils donnent de celuy qui les a receus. Ils luy attirent l'estime, le respect à
l'amitié de tout le monde. Et c'est de ces
presens qu'on, peut dire avec raison ce

qu'il en seroit plus estimé & plus honoré chez luy quand on le verroit revenir com-

qu'Hesiode dit des richesses,

.... Πλούτω εξ'άρετη και κύδος όπηδεί.

Les richesses sont suivies de l'honneur & de la vertu. Comme Didyme l'a remarqué.

Qui pour venir à leurs fins, bastissent des fables que l'on ne sçauroit démentir ] Ce passage fait voir que l'art des sables est sont sur l'Odysse'e. Livre XI. 319 ancien, les hommes y sont portez naturellement, & leur interest adjoute souvent beaucoup à cette pente naturelle.

Page 273. Pour vous il est vray que vos paroles ont tout l'air de ces contes ingenieusement inventez, mais vous avez un esprit trop solide pour vouloir tromper] C'est à moss avis le veritable sens de ce vers,

Ζοί οι επί μορφ μορφη επέων, επί δε φρένες εδιλαί.

Par μορφή επέων, forma verborum, il entend le tour ingenieux de sa composition, qui en effet a tout l'air du tissu d'une fable, mais cela est corrigé par opéves éanda, par un bon esprit, car cette solidité d'esprit, qui esclate par tout, fait croire qu'il ne trompe point & qu'il ne dit rien que de vray, car un esprit solide ne ment point & ne trompe point. Ce passage est tres ingenieux. Homere fait donner à ses contes par Alcinous le plus grand de tous les éloges. Ils ont tout l'agrément de la fable, Soi μορφή έπέων; mais en mesme temps ils ont toute la verité & toute la solidité de l'histoire, opéres édad. Et par-là ils sont bien au dessus de toutes les fables communes & vulgaires qui ne sont faites que pour tromper, comme la pluspart de celles que nous voyons aujourd'huy. Et voilà ce qui fait le veritable caractere des

Q iii

REMARQUES

220 Poëmes d'Homere. Ils ont tout le merveilleux de la fable & tout l'utile de la verité. C'est ce qu'Aristore a si bien connu & si admirablement démessé. On peut voir le 25. chap. de sa Poëtique, & les Remarques de M. Dacier, à qui j'ay l'obligation de celle cy-

Vous nous avez exposé, comme le meilleur chantre l'auroit pû faire, l'histoire] Voilà la suite & l'effet de ce qu'il vient de dire ; ce merveilleux de la narration, qui ressemble au tissu d'une fable, & cette verité, cette solidité d'esprit qui paroissent par tout, sont que ces contes ressemblent aux chants de ces chantres, qui estant divinement inspirez, ne disent que de grandes veritez, parco qu'ils parlent d'aprés la verité mesme. Avec quelle noblesse Homere releve icy l'art des grands Poëtes!

Les nuits sont longues | Homere fait entendre icy qu'on estoit alors en automne. Il ne faut pas pousser cela plus loin, car il n'y a que peu de jours qu'Ulysse est arrivé chez les Pheaciens, & on a vû que la Princesse Nauficaa & ses femmes se baignoient en-

core dans la riviere.

Pour moy j'attendrois avec plaisir l'aurore] Qui est-ce qui ne l'attendroit pas ?

Page 274. Par la perfidie mesime de leur propre femme | Comme il n'y a qu'AgamemSUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 32 F non qui ait trouvé la mort dans son Palais par la persidie de sa semme, & que le Poëte parle au pluriel, on a voulu expliquer ce passage autrement, & par yorayés, par cette femme, entendre ou Helene ou Cassandre, mais tout cela est forcé. Homere en parlant au pluriel, porte d'abord sa vûë sur ce qu'il y a de plus tragique, & c'est la premiere histoire qu'il va conter.

Page 275. Lorsque weus emmenien leurs roupeaux] Cest ce que signifie le mot πε ειωμόμενον, Hesychius l'a fort bien expliqué, πειωμόμενον, πειελαύνουω, μεταφόεκώς από των γαπάων. Le mot πευωμόμενον signifie emmenant, par une metaphore tirée des campagnes où l'on fait le dégiss.

Ou enfin avez-vous esse tué devant quelque ville, que vous eusse esse pour la piller èr pour emmener ses semmes ; Car un Prince qui revenoit victorieux avec sa slotte, pouvoit bien profiter de cette occasion & aire des descentes dans quelque pays ennemi, pour emmener des troupeaux & pour piller quelque ville sans dessense, & en emmener les semmes & les enfants, comme c'essoir alors la coutume.

Page 276. Comme on assomme un taureau à sa creche] J'ay assez parlé de cette comparaison dans les Remarques sur le 1v. Livre. Mais comme je me suis imposé la

 $O^{-1}$ 

REMARQUES

Toy de suivre pied à pied l'Auteur du Parallele pour faire voir le ridicule de ses critiques, & de relever celles dont M. Despreaux n'a point parlé, je rapporteray icy la maniere dont il rend ce passage pour le rendre impertinent: Agamemnon dit à Ulysse qu'il fut assommé comme un bœuf par Egisthe, & que ceux qui l'accompagnoient furent tuez comme des cochons qu'un homme riche fait tuer pour une nopce ou pour une feste, ou pour un festin où chacun apporte son plat. A quoy le Chevalier adjoute, Je veux bien que les gens d'Agamemnon soient tuez comme des cochons, quoy-que la comparaison ne soit pas fort noble, mais qu'importe pourquoy ces cochons font tuez! Tout se trouve là, une Traduction plate & basse, & une tres ignorante critique. Le mot Grec mes n'estoit point ignoble, & l'usage continuel qu'on faisoit de cet animal pour les sacrissces, l'avoit maintenu en honneur, & il est encore relevé icy par cette épithete harmonieuse aggiodovas. Homere ne pouvoit pas deviner l'idée basse que nous aurions en nostre langue des mots pourceaux & cochons, c'est pourquoy il a fallu les changer dans la Traduction pour s'accommoder à cette délicatesse de nostre siecle. Du reste, l'idée est es belle & tres juste, & la circonstance qu'Home e adjoute n'est nullement inutile, puisqu'elle set à marquer le grand nombre

sur L'Odysse'e. Livre XI. 323 de ceux qui furent tuez avec Agamemaon.

Soit en combat fingulier] Car il arrivoit fouvent que l'on choisifioit deux combatants pour se battre en duel pour les deux partis; souvent mesme dans les batailles il arrivoit de ces combats singuliers. Nous avons vû des exemples de l'une & de l'autre espece dans l'Iliade. Il ne saut pas se servir de ce passage pour establir l'ancienteté de ces duels que nous avons vûs de nos jours, qu'une sureur diabolique a inspirez, & que la pieté du seu Roy a abolis. Les Grecs ni les Romains n'en ont jamais connt l'usage.

Page 277. A ses cris, quoy-que je suse desja à terre è expirant, je sis des esforts] Homere conserve icy le caractere d'Agamemnon, qui estoit un homme sort enclinà l'amour. Les cris de la personne qu'il aimoit, som plus sur luy que le soin de sa-

propre vie.

Instruite aux crimes Elle y avoit esté instruite par l'adultere, grand artisan de crimes.

4

175

KE

inter lati

16

i pi

000-

di

Page 278. Qui rejaillira fur toutes les femmes qui naistront aprés elle, messen fem sur les plus vertueuses ] De quelles noires couleurs Homere sçait peindre le crime! Yatil rien de plus horrible & qui doive saire plus d'impression sur l'esprit d'une personne O vi

O V

324 R.E.M.A.R.Q.U.E.S qui va commettre un crime, que de penfer que par cette action elle va se deshonnorer éternellemeut, & deshonnorer toutes celles de son sexe qui nasitront dans tous les siecles & qui se meriteront le moins?

Et toujours par des femmes] Il ne s'explique pas davantage, Agamemnon l'entendoit bien; il veut parler d'Aërope femme d'Atrée, qui ayant effé corrompuë par Thyefte, plongea toute cette famille dans les plus efpouventables de tous les malheurs.

A n'avoir pas pour vostre semme trop de complaisance, & à ne pas luy saire part de tous vos secrets ] Je ne dis pas que ce conseil ne soit fort sage; mais on peut répondre à Agamemnon que ce ne sont pas les complaisances qu'il a eûës pour sa femme qui l'ont perduë, & qui l'ont rendu capable de commettre le plus grand des forfaits. Agamemnon parle en homme irrité, qui voudroit que tous les hommes punissent leurs femmes du crime que la fienne a commis. Mais je voudrois bien sçavoir ce que penfoit la Reyne Areté de ce discours d'Agamemnon, car il semble autant fait pour son mary que pour Ulysse. Au reste Ulysse profitera fi bien de ces avis d'Agamemnon, qu'il entrera inconnu à Ithaque; & qu'il ne se découvrira à sa femme qu'aprés avoir

SUR L'ODYSSEE. Livre XI. 325 schevé son entreprise, & s'estre vû dans une entiere seureté.

Qu'il eft heureux! fon pere aura la condition de le revoir, è il aura le plaifa d'embraffer fon pere ] Il n'y a rien de plus tendre & de plus touchant que ce sentiment que sournit à Agamemnon son propre malheur, en comparant son fort à celuy d'Ulysse, & celuy de Telemaque à celuy d'Oreste-

Car en un mot il ne faut plus se sier aux semmes ] Il vient de luy dire qu'il ne doit rien craindre de si tragique de Penelope, cependant il ne laisse pas de suy conseiller d'arriver inconnu & de ne pas se sier a elle; car dans ces sortes d'occasions une femme sans aucun mauvais motif peut par imprudence laisser chaper quelque mot capable de nuire & de faire eschoüer le dessein le mieux concerté.

S'eft-il reirie à Orchomene ou à Pylos chez Nellor, ou à Sparte chez Menclas!] Agamemnon nomme icy les trois retraites qu'un homme peut avoir. Chez ses parents, cst-il allé à Sparte chez Menclas! Chez ses anis, s'est-il retiré à Pylos chez Nessor! Enfin dans quelque ville forte, qui soit un asyle inviolable, & telle estoit la ville d'Orchomene dans la Beotie à cause de ses grandes richesses. Agamemnon ne sçavoit pas que son sils l'avoit yengé, qu'il avoit tué Egisthe REMARQUES & Clytemnestre, & qu'il estoit paisible possesseur de ses Estats.

Page 280. Je vois arriver l'Ame d'Achille, celle de Patrocle, celle d'Antiloque d' celle d'Ajax] Avec quel art & quel naturel Homere sçait ranimer l'attention & la curiosité de ses Lesseurs.

Page 282. Je préfererois d'estre dans le monde le jardinier d'un fermier, qui ne gagneroit sa vie qu'à la sueur de son front, à regner icy sur toutes les ombres Voscy un des passages que Platon a condamnez dans le 3. liv. de sa Republique, & qu'il trouve tres dangereux pour les mœurs. Il ne peut souffrir que le Poëte fasse dire à Achille qu'il préfereroit la misere & la servitude à la mort, car ce sentiment ne peut que rendre la mort effroyable aux jeunes gens, & les disposer à tout souffrir pour l'éviter. Gela est fort bon dans la morale; mais la Poëfie a d'autres regles qui la menent au mesme but-Elle met avec succés dans la bouche d'un heros comme Achille une sentence tirée du sentiment commun, & pourtant contraire à l'exacte morale, quand cette sentence est directement opposée à ses sentiments qui sont connus. Il ne faut pas craindre qu'Achille persuade à quelqu'un qu'il faut préferer la servitude à la mort, suy qui a mieux aimé mourir que de ne pas venger Patrocle. Il ne nous persuadera pas plus icy qu'il

SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 327
nous a perfuadez dans le 1x. Liv. de l'Iliade, quand il a dit que la vie est d'un prix
insimi que rien n'égale; que tous les tresers
du monde ne peuvent luy estre comparez, d'
qu'il présere une longue vie à une gloire immortelle, d'c. Ces paroles démenties & pules sentiments & par les actions de celuy qui
parle, sont au contraire un tres bon esset.

Page 282. Apprenez-moy aussi si voità le caractere d'Achille conservé tel qu'Homere le presente dans l'Iliade, car nous avons vû que ce heros estoit un tres bon fils, & plein de tendresse pour son pere.

Page 283. Car ce fut moy qui le menay de l'isse de Scyros à Troye] Ulysse dit cecy, parce qu'Achille n'avoit pas vû Neoptoleme au siege, il n'y arriva qu'aprés sa mort.

Et appuyoit fort bien fon avis fans s'efcarter en vains difcours] Voilà un grand précepte pour l'éloquence en general, & fur-tout pour celle qui convient quand on parle dans les affemblées où il s'agit de déliberer.

Il n'y avoit que Nestor & moy qui dans l'art de parler remportions sur luy l'avantage] Cest ainsi qu'Ulysse doit parler, en comparant Nestor & suy à un jeune homme comme Neoptoleme.

28 REMARQUES

Page 284. Ces belliqueuses bandes de Getéens estoient venues à cette guerre, attirées par des presens & par l'esperance d'espouser des semmes Troyennes] Il y a mot à mot dans le Grec, Ses compagnons Cetéens se firent tuer autour de luy pour des presens de femmes. Et c'est ce qu'il faut expliquer. Voicy d'abord ce que Strabon a pensé de ce passage dans son xì 11. Liv. Homere nous propose plustost icy un enigme qu'il ne nous expose un point d'histoire clair & net. Car nous ne sçavons, ni quels peu-ples ee sont que ces Cetéens, ni ce qu'il faut entendre par ces presens de semmes, & les Grammairiens en nous débitant leurs fables, nous débitent leurs imaginations bien plus qu'ils ne tranchent la difficulté. Après cela n'y aura-t-il point de la temerité à moy d'entreprendre d'expliquer ce qu'un si sçavant homme a trouvé trop difficile. Cependant. je ne puis m'empescher de l'essayer. Il y a donc icy deux difficultez : la premiere, c'est de sçavoir qui sont ces Cetéens; & l'autre, ce qu'il faut entendre par ces presens de femmes. Commençons par la premiere. Il est certain que le Royaume de Telephus pere d'Eurypyle, estoit dans la Mysie Asiatique, dans la Teutranie prés du fleuve Caïque, Strabon en convient, & il dit que c'est de sentiment d'Homere. Il convient encore que dans le Caïque va se décharger un gros

SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 320 torrent qui est comme un fleuve, & qui est appellé Cetée, Knnov. Je ne voy donc pas pourquoy ces peuples, qui estoient aux environs du Caïque & de ce gros torrent, ne pouvoient pas avoir esté appellez Cetéens, du nom de ce torrent : c'est mesme le sentiment d'Hesychius, Κήπειοι, γενος Μυσών από το παραρρέοντος ποταμοδ Κήτεος. Les Cetéens sont des peuples de Mysie, ainsi appellez, du fleuve Cetée qui passe dans leur pays. Il y 2 peu de noms de peuples dont l'origine foit mieux marquée & plus certaine. Venons à l'autre difficulté qui est sur ces presens de femmes. Je suis persuadée que la fable nous donne le moyen de l'esclaircir. Elle nous dit que Priam, pour obliger Astyoche sa sœur à envoyer à son secours son fils Eurypyle, luy fit de magnifiques presens, & luy envoya entre autres choses une vigne d'or que Jupiter avoit donnée autrefois à Tros. Par ces presens de femmes on peut donc entendre ces presens envoyez à Aftyoche, & qui furent la cause de la perte d'Eurypyle & de scs troupes. Priam ne se contenta pas de cela, il promit de donner à Eurypyle sa fille Caffandre, & Eurypyle, dans l'esperance d'espouser cette Princesse, marcha à Troye avec ses troupes. Voilà donc ces presens de semmes qui l'attirerent. C'est ainsi que ce Poëte a mesté l'amour dans l'Iliade, quand il a dit d'Othryonée qu'il estoit venu de Thrace à

REMARQUES 330 ce siege, poussé par la gloire & par l'amour, car il demandoit en mariage cette mesme Caffandre, Liv. x 1 1 1. tom. 2. pag. 276: Et quand il dit icy par des presens de femmes, il peut avoir embrassé les deux histoires dont je viens de parler, c'est à dire, les presens faits à Astyoche mere d'Eurypyle, & le beau present promis à Eurypyle mesme. Dictys les a embrassées toutes deux. Inter quæ nunsius Priamo supervenit Eurypylum Telephi ex Moësia adventare quem Rex multis antea illectum præmiis, ad poftremum oblatione desponsæ Cassandræ confirmaverat. Lib. 4. pag. 95. Je l'ay fuivi, & je me flatte qu'on ne trouvera plus icy d'énigme.

Page 285. Là vous auriez vû les plus braves capitaines essuyer en secret leurs latmes & trembler de frayeur] Il y a des occafions où les plus braves peuvent trembler. Et je ne doute pas que dans celle-cy il n'y cust bien des moments où les plus résolus auroient bien voulu n'estre pas enfermez dans cette machine.

Page 286. Dans la prairie d'Asphodele] J'ay conservé ce mot, parce que c'estoit le nom de la prairie, à cause d'une plante seurie dont elle estoit pleine.

Par la fureur où l'avoit jette la vistoire que je remportay sur luy lorsqu'on m'adjugea les armes d'Achille] Quel devoit eftre

SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 331 l'estonnement des Pheaciens de voir un inconnu parler ainsi de ses grandes avantures! & quelqu'un pourroit il estre surpris de la grande attention qu'ils luy donnoient ?

Ce fut la Déesse sa mere, Thetis elle-mesme, qui proposa ce prix] Pourquoy ne pas garder les armes d'Achille pour son sils ! Ces armes divines ne devoient pas estre posfedées par un jeune homme qui n'avoit encore rien fait, il estoit mesme trop jeune & elles ne luy auroient peut estre pas convenu. Et d'ailleurs Thetis vouloit honorer la memoire de son fils, en faisant disputer ces armes par les deux plus grands heros de l'armée.

Et ce furent les Troyens & Minerve] Comment les Troyens furent-ils juges de ce different! Agamemnon & les autres generaux trouvant ce jugement tres difficile, & ne voulant pas s'exposer au reproche d'avoir favorisé l'un de ces heros, firent venir des prisonniers Troyens qu'ils avoient à l'armée, leur demandérent duquel des deux ils avoient receu le plus de mal; ils répondirent que c'estoit d'Ulysse, & sur cela ils luy adjugerent le prix. Il adjoute que ce fut aussi Minerve, car on ne peut pas douter que cette Déesse ne présere toujours la prudence à la force. Quel éloge cela ne fait-il point d'Ulysse, & quel respect cela ne devoit-il

332 REMARQUES
pas luy attirer de la part des Pheaciens!

Eh plust aux Dieux que je ne l'eusse pas remporte! ] Ce sentiment est grand & digne d'Ulysse. Il voudroit avoir esté vaincu, afin qu'Ajax ne sust pas mort.

Page 287. Fils de Telamon, luy dis je] Il n'y a rien de plus poli ni de plus flateu pour Ajax que ce discours, cependant il n'en est point touché, & il ne daigne pas seulement répondre. Homere a parfaitement connu ce qu'il faut donner à ces Ames atroces. Il n'y a que le silence qui leur convienne. Qu'auroit-il dit!

Et qui, pour la punir plus visiblement, a termind vostre vie] Quelle grandeur dans ce seul trait. Toute l'armée des Grecs punie & affoiblie par la mort d'un seul homme! Qui est-ce qui sçait ainsi loüer!

Page 288. Les unes estoient assis de les autres debout d'este par le les qui estoient delbout, d'estoient celles qui plaidoient pour accuser ou pour désendre; & celles qui estoient assis et celles pour lesquelles ou contre lesquelles on plaidoit, & qui alloient estre jugées.

Qui poursuivoit dans cette vaste prairie les bestes qu'il avoit tuées ] Cela est heureusement imaginé, pour saire entendre, selon la SUR L'ODYSSEE. Livre XI. 333 theologie payenne, que les hommes portent dans l'autre vie les mesmes passions qui les

ont agitez dans celle-cy.

Au de-là je vis Tityus, ce fils de la Terre] Ce Tityus est l'image de ceux qui font devorez par les passions, & sur-tout par l'amour, dont les Anciens plaçoient le siege dans le soye. Le veritable Tityus, dit Lucrocc, liv. 3. est celuy dont le cœur est dechiré par l'amour, qui est devoré par de cuifantes inquieudes, ou tourmenté par d'au-

tres cuifants soucis.

N

tį,t

四月行

Page 289. Comme elle traversoit les delicieuses campagnes de Panope pour aller à Pytho] Panope est dans la Phocide au dessous du Parnasse prés de Delphes. Strabon escrit qu'Apollon allant d'Athenes à Delphes, passa à Panope, où il tua Tityus qui y regnoit, & qui estoit un homme violent & injuste. Cependant nous avons vû dans le vi 1. Liv. de l'Odyssée, que les Pheaciens conduifirent autrefois Rhadamanthe en Eubée, où il estoit allé voir Tityus qui estoit né dans cette isle; & Strabon nous asseure que de son temps encore l'on y montroit un antre appellé Elara, du nom de la mere de ce Geant, & une chapelle où l'on rendoit à ce monstre une espece de culte. Ces deux traditions, qui paroissent si contraires, peuvent aisément le concilier. Jupiter estant devenu amoureux d'Elara fille d'Orchome REMARQUES

ne, qui regnoit dans la ville de ce nom; peu éloignée de Panope, eut d'elle ce Tityus; mais pour dérober à Junon la connoissance de cette intrigue, il alla cacher cet enfant sous la terre dans l'Eubée, & l'en retira ensuite. Voilà pourquoy on dit qu'il effoit fils de la terre. Cet enfant devenu grand, retourna enfin dans le pays de sa mere, qui estoit sa veritable patrie, & où il fut tué par Apollon. Les Eubéens, pour faire honneur à leur isse d'avoir esté comme son berceau, montroient l'antre où il avoit esté caché, & une chapelle où on luy rendoit quelques honneurs comme à un fils de Jupiter; car les peuples profitent de tout pour honorer leur pays. Voilà pourtant un plaifant faint que Tityus.

Je vis le celebre Tantale C'est la veritable image des avares qui meurent de saim & de soif au milien de la plus grande abondance. Horace a bien employé cette image

dans la fat. 1. du liv. 1.

Page 290. Le tourment de Sifiphe ne me parut pas moins terrible ] Sifyphe est me plement en cous fait voir qu'un criminel puni pour chaque vice, mais par là il nous fait envisager le fupplice de tous ceux qui ont vescu dans le mesme déreglement.

Une force majeure le repoussoit] On peut entendre aussi que la propre sorce de ce 10SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 335 cher le repouffoit, car il anime ce rocher, c'est pourquoy il adjoute, è cette pierre impudente retomboit en roulant, è c. Je n'ay ofé hazarder la mesme épithete, & j'ay craint les oreilles trop délicates & peu accoutumées à ces figures hardies, dont l'audace sait la beauté.

C'est à dire, son image, car pour luy ] Voicy une confirmation bien claire de ce que jay desja dit plus d'une sois sur ce partage de l'Ame aprés la mort. L'ombre d'Hercule, qui est dans les Ensers, c'est l'image de son corps, éduave, c'est à dire, le corps délié & subtil dont son Ame estoit revestuë. Et luy, c'est l'entendement, l'ame spirituelle qui estoit revessué de ce corps subtil. Cette Theologie a esté affez expliquée.

récompense des heros, qui comme Hercule ont fait servir leur valeur & leur force au soulagement des hommes.

Des cris aigus de morts qui fuyoient devant elle] Ceux qu'il avoit domptez & punis

### 236 REMAROUES

en cette vie, ou qui pour se dérober à sa vengeance, s'estoient cachez dans des cavernes, le craignoient & le fuyoient encore

aprés la mort.

Son estemac estoit couvert d'un large baildrier d'or Dans le x 1 v. Liv. de l'Iliade, Homere nous a donné la ceinture de Venus admirablement bien travaillée & chargée d'ouvrages tres exquis. Voicy le pendant d'oreille, s'il m'est permis de parlet ainsi, c'est le baudrier d'Hercule chargé aussi d'ouvrages admirables, mais qui sont aussi terribles que les autres sont gracieux. Et c'est cette opposition qui en fait toute la beauté. Comme ce Poëte a mis sur cette ceinture de Venus tous les artifices dont elle se sert pour surprendre les hommes & pour les perdre, il a mis sur le baudrier d'Hercule tout ce que des heros comme luy font pour les secourir & pour les sauver. Ils domptent les monstres, ils s'exposent aux plus grands dangers. Quelle grandeur & quelle finesse dans ce contraste!

On y voyoit des ours, des sangliers, des lions, des combats ] Il y a bien de l'esprit & du goust à avoir mis sur ce baudrier toutes les actions d'Hercule, au lieu de les raconter.

Que l'ouvrier qui l'a fait n'en puisse jamais faire de semblable] Cet endroit d'Homere ne m'a pas paru difficile : cependant il

faut

SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 337 faut bien que les Anciens y ayent trouvé de la difficulté, puisqu'ils en ont donné deux explications tres differentes. Les uns l'ont expliqué ainsi: Celuy qui l'a fait, n'en avoit jamais fait de semblable, & il n'en fera jamais de pareil, car il a employé à celuy-là toute sa vie. Ou bien : Il y a efpuisé toute la force de son art. Et les autres: Que celuy qui l'a fait, qui en a imaginé le dessein, n'en fasse jamais de semblable. L2 premiere explication fait une tres grande violence au texte, & d'ailleurs elle ne dit pas grand chose & ne fait que l'éloge de l'ouvrier. J'ay donc suivi la derniere ; car outre qu'elle s'ajuste mieux avec les paroles d'Homere & qu'elle est plus naturelle, elle renferme un sentiment tres passionné, & tres digne d'un homme sage & vertueux comme Ulysse; car bien loin que ce soit une imprécation contre l'ouvrier, comme l'ont crû les Auteurs de la derniere explication, au rapport melme d'Eustathe, impor de, dit-il, tor roper eis deas degameros oznpa, les autres prenant ce discours pour une forte d'imprécation, c'est au contraire un souhait qui renserme une sorte de benediction, & c'est ce qu'il faut faire entendre. Ulysse vient de dire que ce baudrier estoit effroyable à voir, & il paroist qu'il en a eu peur; remarquons en passant quel éloge c'est pour Hercule que cette peur d'Ulysse; car Tome II.

林

REMARQUES si un heros comme luy, qui a destruit la superbe Troye, qui a affronté tant de perils avec tant de sermeté, & qui a eu le courage de descendre aux Enfers, est esfrayé de l'image seule des monstres qu'Hercule à domptez, quel heros n'estoit point Hercule d'avoir attaqué ces monstres mesmes & de les avoir défaits! Que produit cette peur d'Ulysse! un sentiment plein d'humanité, il s'escrie, Que celuy qui a fait ce baudrier, n'en fasse jamais de semblable. Que jamais l'Histoire ne luy fournisse le sujet d'un pareil dessein. C'est à dire, qu'il souhaite qu'il n'y air plus de Geants à vaincre, plus de monftres à dompter, qu'il n'y ait plus de combats, de batailles, de meurtres, & qu'on voye regner par toute la terre, la pieté, la justice & la paix. Faisons le mesme souhait. Que le grand Prince à qui les loix & les vœux des peuples viennent de confier la Regence de l'Estat, nous fasse jouir longtemps de cet avantage, & que le jeune Roy instruit par ses grands exemples, ait l'heureuse ambition de n'estre grand que par la

Page 292. Es-tu aussi persecuté par le mesme Destin qui m'a poursuivi pendant ma vie ] Il y a dans le Grec: Traisnes tu aussi avec toy un mauvais destin comme celuy que j'ay apporté en venant au monde ; Et cette

expression est remarquable.

paix.

SUR L'ODYSSE'E. Livre XI. 339 J'estois fils du grand Jupiter, mais ma naissance n'a pas empesché que je n'aye passe mes jours ] Homere donne icy une instruction indirecte, qui me paroist d'une grande beauté & d'une grande utilité. Hercule estoit fils de Jupiter, & il n'a pas laissé d'estre assujeti à des traverses infinies. Toute sa vie n'a esté qu'un tissu de peines & de travaux. Les hommes ordinaires, qui ont dans la vie quelques malheurs, oferoient ils fe plaindre!

J'ay esté soumis à un homme fort inferieur a moy ] Un fils de Jupiter peut donc estre soumis aux hommes. Grande verité & en melme temps grande leçon. M. Dacier m'a fourni sur cela une reflexion d'Epictete que je trouve divine: Hercule, exerce par Euryfthée, ne se disoit point malheureux, & executoit tout ce que ce tyran luy ordonnoit de plus penible, & toy exercé par un Dieu qui est ton pere, tu cries, tu te plains, & tu te trouves malheureux!

En dernier lieu il me commanda de descendre dans cet empire des morts ] Puilqu'Hercule ettoit desja descendu dans les Enfers, Homere n'a donc rien fait d'extraordinaire ni d'incroyable en y faisant descendre Ulysse. C'est ainsi que ce Poëte fonde la vraysemblance de sa fable. Cela est fort adroit.

Page 293. Et peut-estre que j'aurois en

340 REMARQUES

L' fatisfadion de voir ces grands personages ] Homere fait encore voir icy qu'il arauroit pas manqué de matiere pour continuer cet épifode s'il avoit voulu, mais il fecontente de faire voir cette grande richesse fans s'y amuser.

N'envoyast du fond de l'Erebe, la terrible teste de la Gorgone, pour l'exposer à nes yeux. Cela est plaisant, comme si l'ombre mesme de la Gorgone avoit pû faire dans les Ensers ce que la Gorgone elle-mes me saisoit dans cette vie, qui estoit de rendre immobiles & de convertir en pierres ceux qui la regardoient. Mais soute, ette idde n'est que pour dire poëtiquement qu'il eut peur que ce sujet si agreable ne s'amusant trop long-tempe, & ne luy sist oublier fon retour.

La terrible teste de la Gorgone ] Athenée dans fon liv. 5. nous rapporte un passage d'Alexandre de Myndes du 11. de son histoire des Animaux, qui nous découvre l'origine de cette fable de la Gorgone. Cu Historien dit que dans la Libye il naissoit un animal, que les Nomades appellent Gorgone, qui ressembloit à une brebis sauvage ou à un veau, & dont l'haleine estoit se en possonnée, qu'elle tuoit sur le champ tous eeux qui l'approchoient. Une espece de crineire suy tomboit du front sur les yeux, & & pesante, qu'elle avoit bien de la peine à

SUR L'ODYSSEE. Livre XI. 347 la secouer & à l'escarter pour voir. Maisquand elle l'avoit escartée, elle tuoit sur l'heure tous ceux qui la regardoient. Il adjoute que quelques soldats de Marius en firent une triffe experience dans la guerre contre Jugurtha, car ayant rencontré une de ces Gorgones, & luy ayant couru sus pour la tuer, elle escarta sa crinière & les prévint par ses regards. Aprés ces premiers, d'autres eurent le mesme sort; enfin quelques cavaliers Nomades ayant fait une enceinte, la tuerent de loin à coups de fleches. Sur ce fondement il n'a pas esté difficile à la Poësie de bastir cette fable de la Gorgone:

Les flots du grand fleuve ] Herrieror donne à l'Ocean le nom de fleuve. Et l'on peut voir fur cela Strabon au commence-

ment de son premier livre.



### Argument du Livre XII.

J Lysse raconte au Roy des Pheaciens èr aux Princes de sa cour comment à son retour des Ensers il arriva pour la seconde sois chez Circé dans l'isse d'Azas, comment il eschappa à la voix melodieuse des Sirenes, èr évita les Roches mouvantes de Scylla èr de Charybde. Il sait ensuite le détail de son naufrage, èr de la perte de ses Compagnons qui avoient tué quelques-uns des bours consacrez au Soleit eur t represente ensuite les dangers qu'il court dans ce naufrage, èr la maniere doit il se sauva dans l'isse de Calypso sur une partie du mast de son vaisseau.

# 

## L'ODYSSE'E D'HOMERE

#### LIVRE XII.

UAND nostre vaisseau eut « furmonté les courants du « grand Océan & qu'il eut gagné la « haute mer, nous arrivasmes à l'isle « d'Ææa, où sont les chœurs & les « danses de l'aurore & qui voit naiser le foleil. Nous entrasmes dans « le port, nous tirasmes le vaisseau « fur le fable, & ayant mis pied à « terre, nous nous couchasmes sur « le rivage en attendant le jour. Le « sendemain, dés que l'aurore eut an « noncé le retour du soleil, j'en- « voyay une partie de mes Compa- « P jiii

344 L'ODYSSE'E

au Palais de Circé pour m gnons » m'apporter le corps d'Elpenor, qui » estoit mort le jour de mon départ. » Nous coupaimes du bois pour le » buscher, que nous dressames sur » un cap élevé qui avançoit dans la » mer. Quand le corps fut bruslé » avec fes armes, nous enterrasmes » ses cendres avec toutes les mar-» ques d'une veritable douleur. Nous » luy élevasmes un tombeau, sur les quel nous dressafmes une colon-» ne, & nous plaçasmes sa rame o fur le haut du tombeau. A peine » avions - nous achevé de nous ac-» quitter de ce trifte devoir, que » Circé, avertie de nostre retour, ar-» riva. Elle estoit suivie de ses fem-» mes qui nous apportoient toutes » fortes de rafraischissements. La » Déesse s'estant avancée au milieu, » nous dit : Malheureux, qui tout » vivants estes descendus dans l'Em-» pire des ombres, deux fois victimes de la mort, au lieu que les auD'HOMERE. Livre XII. 345 tres hommes ne meurent qu'une « fois; passez le reste du jour à vous « rejouir & à faire bonne chere; de- « main à la pointe du jour vous vous « rembarquerez pour continuer vos- tre route : je vous enseigneray « moy-mesme le chemin que vous « devez tenir, & je vous donneray « toutes les instructions necessaires, « assin que vous évitiez les malheurs « dont vous estes encore menacez & « fur terre & sur mer, & où vous « vostre imprudence. « vostre imprudence.

Elle parla ainsi, & nous persua da sans peine. Nous passasmes donc « le reste du jour à boire & à man- « ger, & quand le soleil eut fait place à la nuit, mes Compagnons se « coucherent prés du vaisseau, & la « Déesse me prenant par la main, me « tira à l'escart, & s'estant assis pre « de moy, elle voulut sçavoir tout « et qui m'estoji arrivé dans mon « voyage. Je suy en sis le détail, «

346 L'ODYSSE'E

» & je n'eus pas plustost satisfait sa » curiosité, qu'elle me dit: Ulysse, » voilà donc une affaire finic, vous » vous en estes heureusement tiré. » Mais escoutez ce que j'ay encore à » vous dire, quelque Dieu favora-» ble vous en fera souvenir dans l'oc-» casion. Vous trouverez sur vostre » chemin les Sirenes; elles enchan-» tent tous les hommes qui arrivent » prés d'elles. Ceux qui ont l'impru-» dence de les approcher & d'escou-» ter leurs chants, ne peuvent éviter » leurs charmes, & jamais leurs fem-» mes ni leurs enfants ne vont au-» devant d'eux les saluer & se rejoüir » de leur retour. Les Sirenes les re-» tiennent par la douceur de leurs » chansons dans une vaste prairie où » l'on ne voit que monceaux d'osse-» ments de morts, & que cadavres » que le soleil acheve de sécher. Pas-» fez fans vous arrester, & ne man-» quez pas de boucher avec de la » cire les oreilles de vos Compa-

D'HOMERE. Livre XII. 347 gnons, de peur qu'ils ne les en- « tendent. Pour vous, vous pouvez « les entendre si vous voulez, mais « fouvenez-vous de vous faire bien « lier auparavant à vostre mast tout « de bout avec de bonnes cordes, « qui vous attacheront par les pieds « & par les mains, afin que vous « puissiez entendre sans danger ces « voix délicienses. Que si transporté « de plaisir, vous ordonnez à vos « Compagnons de vous détacher, « qu'ils vous chargent alors de nou- « veaux liens, & qu'ils vous lient « plus fortement encore. Quand vos « Compagnons vous auront tiré de « ce danger, & qu'ils auront laissé « affez loin derriere eux ces enchan- « teresses, je ne vous diray pas préci- « sement quelle est la route que vous « devez tenir, c'est à vous de choisir « & de prendre conseil de vous-mes- « me. Tout ce que je puis, c'est de « vous marquer ce que vous trou- g verez à droit & à gauche. Il y a «

trust.

CI:

田田田田

48 L'ODYSSE'E

» deux roches fort hautes contre lef-» quelles les ffots d'Amphitrite vont » se briser avec un horrible mugis-» fement. Les Dieux immortels les » appellent les roches errantes. Les » oyseaux des cieux ne volent point » par desfus, & les colombes mesmes, » qui portent l'ambrosse à Jupiter, » ne les passent point impunément, » car le sommet de ces roches en » abat toujours quelqu'une, mais » Jupiter a soin d'en envoyer tou-» jours une autre à la place, afin que » le nombre foit toujours complet. » Si quelque vaisseau en approche » malheureufement, il n'y a plus » pour luy d'esperance; il est d'abod » fracassé, & ses debris & les hom-» mes qui le montoient, font empor-» tez peste meste par les vagues & » par les tempestes messées de tour-» billons de feu. Il n'y a jamais eu » qu'un seul vaisseau qui se soit tiré à de ces abysmes, c'est la celebre na-» vire Argo qui, chargée de la fleur

D'HOMERE. Livre XII. 349 des heros de la Grece, passa par-là « en revenant de la Colchide, où « regnoit le Roy Aëtés; & il ne faut « pas douter que les courants ne « l'eussent portée contre ces roches, « si Junon ne l'eust conduite elle- « melme, & ne l'eust fait passer sans « danger, parce qu'elle aimoit & pro- « tegeoit Jason. De ces deux escueils « dont je vous parle, l'un porte sa « cime jusqu'aux cieux; il est envi- « ronné de nuages obscurs qui ne « l'abandonnent en aucun temps ; ja- \* mais la ferenité ne dévoile son som- « met ni en esté ni en automne, & « il n'y a point de mortel qui y pust « monter ni en descendre quand il « auroit vingt mains & vingt pieds, car c'est une roche unie & lisse, comme si elle estoit taillée & polie. Au milieu il y a une caverne obscure dont l'ouverture est tour- « née vers le couchant & vers l'Ere- « be; & cette caverne est si haute, « que le plus habile archer passant «

3 6

ni:

1011

m.

01.

IJ.

11

350 L'ODYSSE'E

» prés de-là sur son vaisseau, ne » pourroit pousser sa fleche jusqu'à son sommet; passez le plus viste » qu'il vous sera possible, car c'est la » demeure de la pernicieuse Scylla, » qui pousse des hurlements horri-» bles: sa voix est semblable au ru-» gissement d'un jeune lion, c'est un » monstre affreux, dont les hommes » ni les Dieux mesmes ne peuvent » soutenir la vûë. Elle a douze grif-» fes qui font horreur, six cols d'une » longueur énorme, & sur chacun » une teste espouvantable, avec une » gueule beante garnie de trois rangs » de dents qu'habite la mort. Elle a » la moitié du corps estendu dans sa » caverne, elle avance dehors ses six » testes monstrueuses, & en allon-» geant ses cols elle sonde toutes les » cachetes de sa caverne, & pesche » habilement les dauphins, les chiens » marins, les baleines mesmes & » les autres monstres qu'Amphitrite » nourrit dans son sein. Jamais PiD'HOMERE. Livre XII. 35 t lote n'a pû se vanter d'avoir passé « impunément prés de cette roche; « car ce monsser ne manque jamais « de chacune de ses six gueules toujours ouvertes d'enlever un hom- « me de son vaisseau. «

L'autre escüeil n'est pas Ioin de « là, mais il est moins élevé, & vous « pousseriez fort aisément jusqu'au « fommet une fleche. On y voit un « figuier fauvage dont les branches « chargées de feüilles s'estendent fort « Ioin. Sous ce figuier est la demeure « de Charybde, qui engloutit les flots, « car chaque jour elle les engloutit « par trois fois, & par trois fois elle « les rejette avec des mugissements « horribles. Qu'il ne vous arrive pas « de vous trouver-là quand elle ab- « forbe ces vagues, car Neptune mef- « me ne pourroit vous tirer de ce « danger, & vous seriez immanqua- « blement entraisné dans cet abysme; « taschez plustost de passer du costé « de Scylla le plus promptement « 352 L'ODYSSE'E

» qu'il vous fera possible, car il vaut » encore mieux que vous perdiez six » de vos Compagnons que de les » perdre tous & de perir vous-mes-» me.

» Mais, grande Déesse, luy ré» pondis-je, dites-moy, je vous prie,
» si je fais tant que de m'éloigner de
» Charybe & d'approcher de Scylla,
» ne pourray-je pas venger sur cette
» derniere la mort de mes six Com» pagnons qu'elle aura devorez!
» Ah, mon cher Ulysse, reprit» elle, quoy mesme en l'estat où vous
» estes, vous ne pouvez vous resou» dre à renoncer à la guerre & aux

» dre à renoncer à la guerre & aux » travaux, & vous ne voulez pas » mesme ceder aux Dieux! Sçachez » que ce n'est pas une creature ordi-» naire & mortelle que vous vous » proposez de combatre, mais «m » monstre terrible, inhumain, invin-» cible & immortel; toute la valeur

» cible & immortel; toute la valeur » humaine ne sçauroit luy resister.

Le plus seur est de se dérober à sa

car il vant perdiez fa que de la vous-moe, luy i VOUS PIL loigner & de Sortis r fur cent fix Cor orez! e, repult où ros ous reloc re & all oulez p ! Scache ture ordi ous ros mais B

n, invir

la valeu-

relile

D'HOMERE. Livre XII. 353 fureur par la fuite. Car pour peu « que vous arrestiez prés d'elle pour « prendre vos armes, je crains bien « qu'elle ne vous enleve six autres « de vos Compagnons, & vous au- « rez encore la douleur de les voir « devorer en vostre presence. Passez « viste, vous dis-je, & appellez à « vostre secours la Déesse Cratée, « qui a mis au monde ce monstre « horrible, elle arrestera sa violence « & l'empeschera de se jetter sur vous. « Vous arriverez à l'isse de Trinacrie « où paissent un grand nombre de « bœufs & de moutons. Il y a sept « troupeaux de bœufs, autant de « troupeaux de moutons, & chaque « troupeau est de cinquante bestes, « qui ne se continuent point par la « generation, mais qui durent tou- « jours les mesmes sans jamais finir, « & tous ces troupeaux ont pour ber- « geres deux Déesses, la belle Phaë- « tuse & la charmante Lampetie, tou- « tes deux le fruit des amours de la «

» Décsse Néeré & du Soleil, La mere » aprés les avoir nourries & élevées, » les envoya habiter bien loin dans » l'isse de Trinacrie, & leur donna le » foin des troupeaux de leur pere. Si » vous voulez vous procurer un heu-» reux retour, vous laisserez-là ces » troupeaux sans y toucher & sans » leur faire aucun mal, & il est seur » que vous arriverez à Ithaque, quel-» ques traverses que vous ayez à es-» fuyer. Mais si vous y touchez, je » vous prédis la perte certaine de » vostre vaisseau & de vos Compa-» gnons; & fi vous estes assez heu-» reux pour eschaper, vous n'arrive-» rez chez vous qu'aprés un long » temps, & aprés avoir vû perir tous » vos Compagnons jusqu'au dernier.

Elle parla ainfi, & l'aurore vint » annoncer le jour. La Déesse reprit » le chemin de son Palais, & je re-» tournay à mon vaisseau. J'ordonne » à mes Compagnons de s'embaril. Lamers & cloves n loin das ur donnak eur pere. S rer unhaerez-la @ her & lo il eft fer aque, que ayez à f uchez, i ertaine d s Compl assez hern'arrive perir tour

E'É

rore vin se repid & je to ordonat 'embar.

un long

'au da

D'HOMERE. Livre XII. 359 quer, de délier les cables & de pren- « dre les avirons. Ils obéissent & se « mettent à ramer. La belle Circé « nous envoya un vent favorable, « qui donna le temps à nos rameurs « de se soulager, car avec ce bon « vent, l'adresse seule de nostre pi- « lote suffit pour nous conduire. A- « lors, quoy-qu'accablé de douleur, « je pris ce moment pour parler à « mes Compagnons.

Mes amis, leur dis je, il n'est « pas juste que nous ne soyons icy « qu'un ou deux qui sçachions les « avantures que Circé m'a prédites. « Je vais vous en informer tous, « afin que, comme elles vous regar- « dent tous également, vous en « foyez aussi tous également inf- « truits, soit que nous devions tous « perir, ou que nous puissions espe- « rer d'eschaper aux dangers qui « nous menacent. Premierement la « Déesse nous ordonne d'éviter la « voix des Sirenes & de fuir loin de ...

» la prairie qu'elles habitent. Elle ne » permet qu'à moy seul d'entendre » leurs chants, mais auparavant il » faut que vous m'attachiez tout de » bout au mast de mon vaisseau aves » des liens tres forts. Que si trans-» porté du plaisir de les entendre, je » vous ordone de me détacher, gar-» dez-vous bien de m'obéir, & liez-» moy plus fortement encore. Pendant que je leur parlois ainlis » nostre vaissezu poussé par un bon » vent arrive à l'isse des Sirenes, le » vent s'appaise dans le moment, les » vagues tombent & le calme regne. » Aussitost mes Compagnons se le-» vent, plient les voiles, reprennent > leurs rames & font escumer la mer » fous l'effort de leurs avirons. Je » prends en mesme temps un grand » pain de cire, je le mets en pieces » avec mon espée, & tournant ces » morceaux dans mes mains, je les » amolis. La cire est bientost amolie & cede à la force de mes mains &

SSE'E
abitent. Eleur
feul d'enteren
s auparaux i
tachiez tont u
on vaiffeau uz
Que fi tre
es entendre,
détache, gi
obére, & ine
t encore.
ur parlois zich
ffé par un on

les Sirens, s
le moment, le
e calme regne
pagnons le le
es, reprensen
es cumer la me

mps un grad 1cts en piecs tournant es mains, je la ientost amola

rs avirons. Je

mes mains

D'HOMERE. Livre XII. 357 à la chaleur du folcil qui estoit fort « grande. J'en remplis les oreilles de « mes Compagnons, qui aprés cela « mes lierent per les pieles & par les pieles ».

mes Compagnons, qui aprés cela « me lierent par les pieds & par les « mains tout debout au maft du « vaisseau, & s'estant remis sur les « banes, ils recommencerent à ra- «

bancs, ils recommencerent à ramer.

Quand nostre vaisseau ne fut « plus éloigné du rivage que de la « portée de la voix, & que fans abor- « der nous poursuivions nostre rou- « te, les Nymphes nous aperceurent, « & aussi-tost élevant leurs voix, el- « les se mirent à chanter, & à me « dire: Approchez de nous, gene- « reux Ulysie, qui meritez tant d'é- « loges, & qui estes l'ornement & la « gloire des Grecs, arreftez vostre « vaisscau sur ce rivage pour enten- « dre nostre voix. Jamais personne « n'a passé ces lieux sans avoir au- « paravant admiré la douce harmo- « nie de nos chants. On continuë sa « route aprés avoir eu ce plaisir, & «

aprés avoir appris de nous une in-» finité de choses, car nous sçavons » tous les travaux que les Grecs & » les Troyens ont effuyez par la vo-» lonté des Dieux sous les remparts » de Troye, & rien de tout ce qui se » passe dans ce vaste univers ne nous

» est caché. Voilà ce qu'elles me dirent avec » une voix pleine de charmes. J'en » fus si touché, que je voulois ap-» procher pour les entendre, & que » je fis signe à mes Compagnons de » me délier. Mais ils se mirent à faire » force de rames, & en mesme temps » Perimede & Euryloque s'estant le-» vez, vinrent me charger de nou-» yeaux liens & m'attacher plus for-» tement. Quand nous eusmes passé » ces lieux charmants, mais trop dan-» gereux, & que nous fusmes assez » loin pour ne pouvoir plus enten-» dre ni les sons, ni la voix de ces » enchanteresses, alors mes Compa-» gnons ofterent la cire dont j'avois

SSE'E de nous uni ar nous fame que les Grad fluyez par la 1 ous les rempre le tout ce qui univers ne m s me dirental e charmes. Je e je vouloist ntendre, &F Compagnoss 6 le mirent ale en mesme to loque s'effail charger de M ttacher plus fi ous eusmes s, mais trop to us fulmes oir plus cate i la voix de 0

ers mes Comp

ire dont j'and

D'HOMERE. Livre XII. 359 bouché leurs oreilles, & vinrent « me délier. Mais nous n'eufmes pas « plustost quitté cette ille, que j'ap- « perçus une fumée affreuse, que je « vis les flots s'amonceler & que j'en- « tendis des mugissements horribles. « Mes Compagnons furent si ef- « frayez, que les rames leur tombe- « rent des mains; tous les environs « retentissoient de ces mugissements « espouventables. Nostre vaisseau es- « toit arresté sans pouvoir faire au- « cun mouvement, car mes Com- « pagnons n'avoient plus la force de « donner un coup de rame. Je cou- « rois par tout le vaisseau; je leur « parlois à tous les uns aprés les au- « tres, & je taschois de les ranimer. « Mes chers amis, nous ne sommes « point novices à soutenir de grands « maux; celuy qui se presente n'est « pas le plus grand que nous ayons « essuyé. Avez-vous oublié quand « le Cyclope nous tenoit enfermez « dans son affreuse çaverne. Par ma «

» prudence, par mon courage & par » mon adresse nous nous tirasmes de » ce terrible danger; j'ay peine à » croire que cela soit sorti de vostre » memoire. Executez feulement les » ordres que je vais donner. Vous, » ramcurs, ne vous menagez point » & que les flots blanchissent sous » vos rames; Jupiter veut peut-estre » que nostre vie soit le prix de vos » grands efforts. Et vous, Pilote, » puisque vous avez en main le gou-» vernail, & que c'est à vous à nous » conduire, éloignez toujours vos-» tre vaisseau de l'endroit où vous » vovez cette fumée & les flots amon-» celez, ayez toujours la vûë atta-» chée sur le rocher qui est à gau-» che, taschez d'en approcher, & » prenez bien garde que les courants » ne vous entraisment insensiblement » de l'autre costé, & que par-là vous » ne nous précipitiez dans une mort » certaine.

Ils obérrent tous avec un mer-

D'HOMERE. Livre XII. 361 veilleux courage, mais je me gar- « day bien de leur nommer Scylla, « de peur que ce seul nom ne les « jettast dans le desespoir, & qu'a- « bandonnant leurs rames ils n'allaf- « sent tous se cacher. Alors je ne me « souvins plus de l'ordre trop dur « que Circé m'avoit donné; j'en- « dossay mes armes, & prenant en « main deux bons javelots, je m'a- « vançay sur la prouë, & là de pied « ferme j'attendois de voir paroistre « cette monstrueuse Scylla qui devoit « devorer mes Compagnons, mais « je ne pûs jamais l'appercevoir. « J'estois si appliqué à regarder dans « toutes les ouvertures de cette ca- « verne obscure, que mes yeux en « estoient satiguez. Nous passasmes « ainsi ce petit destroit entre Scylla & « Charybde. Cette derniere englou- « tissoit avidement les flots. Quand « elle les rejettoit, le boüillonnement « de ces eaux, semblable à celuy d'u- « ne cuve pressée par un seu violent, « Tome II.

18

[-

18

1-

u-&

ţs

nt

us

rt

18

» failoit retentir les rivages, & l'ef-» cume montoit jusqu'à la cime de » ces affreux rochers, & quand elle » les retiroit, on entendoit des mu-» giffements terribles, tout le rocher » en retentissoit, & l'on voyoit à » découvert le sable noir de ces abys-» mes. Mes Compagnons font failis » de frayeur. Pendant que nous » avions les yeux attachez fur cette » monstrueuse Charybde pour évi-» ter la mort dont elle nous mena-» çoit , la cruelle Scylla enleva de » mon vaisseau six de mes Compa-» gnons qu'elle choifit les meilleurs » & les plus forts ; attiré par le bruit » je tournay la vûë de leur costé. Je » vis encore leurs pieds & leurs mains » qui s'agitoient en l'air comme elle » les enlevoit, & je les entendis qui » m'appelloient à leur secours. Mais » ce fut pour la derniere fois que je » les vis & que je les entendis. Com-» me un pescheur, qui se tenant sur a la pointe d'un rocher avancé, jette

de

27

26

de

ľ

bo

Á.

e

D'HOMERE. Livre XII. 363 dans la mer sa ligne dont il a garni « l'hameçon d'un appast trompeur, « au dessous de la corne qui le couvre, « & enleve un petit poisson tout pal- « pitant qu'il jette fur le fable, Scylla « enleve de mesme mes six Compa- « gnons dans fon rocher & les de- « vore à l'entrée de sa caverne. Ces « malheureux jettoient des cris qui « me perçoient le cœur, & ils me « tendoient les mains pour implorer « mon assistance. Vous pouvez juger « de mon estat. De tout ce qui m'est « arrivé de plus sensible & de plus « affligeant dans mes courses, voilà « ce que j'ay trouvé de plus cruel.

Quand nous eufmes paffé ces «
cruelles roches, Scylla & Charybde, nous arrivaímes incontinent à «
l'isse du Soleil où paissoient les «
bœufs & les moutons de ce Dieu. «
Avant que d'aborder, j'entendis «
les meuglements & les bessements «
de ces troupeaux. Je me ressouvins «
d'abord de ce que m'avoit dit le «

Sessen.

acc

lez.

Qu Ze

» devin Tiresias, & de l'ordre que » m'avoit donné la Déesse Circé, qui » m'avoit recommandé sur toutes » choses d'éviter l'isse du Soleil qui » fait la joye des hommes. Je me re-» folus donc de parler à mes Com-» pagnons quoyque j'eusse le cœur » serré de tristesse : Mes amis, leur » dis-je, escoutez l'avis que j'ay à » vous donner, & que les fatigues » dont vous estes accablez ne vous » rendent pas indociles. J'ay à vous » declarer les oracles que j'ay receus » de Tiresias & de Circé. Ils m'ont » ordonné d'éviter sur-tout l'isse du » Soleil qui fait la joye & le bon-» heur des hommes, & ils m'ont » prédit que si j'y entrois, il nous y » arriveroit à tous un tres grand mal-» heur. Eloignez-en donc le vaisseau » le plus qu'il vous sera possible. Ces paroles leur abattirent le » courage & les remplirent de dou-

» leur. Euryloque se levant avec » précipitation, me répondit d'un

D'HOMERE. Livre XII. 365 ton fort aigre: Ulysse, vous estes « le plus impitoyable & le plus dur « de tous les hommes, vous n'estes « jamais las de travaux, rien ne vous « fatigue, il faut que vos entrailles « soient toutes de fer. Vous voyez « vos Compagnons accablez de fom- « meil & de lassitude, & vous ne pou- « vez souffrir qu'ils relaschent à une « isle où ils touchent desja, & où « ils pourroient trouver quelque re- « pos & les rafraischissements qui « leur font necessaires, mais vous « voulez qu'ils s'abandonnent encore « à la mer, & qu'ils errent pendant « la nuit en s'éloignant d'une terre « qui leur offre un asyle. C'est pen- « dant la nuit que se levent les vents « les plus orageux; si nous sommes » accüeillis d'une tempeste, où vou- « lez-vous que nous nous retirions! « Que le vent de midy, ou le violent « Zephyre se levent, nous sommes « perdus sans ressource, car ces vents « là regnent dans ces mers avec tant «

» d'empire , que les meilleurs vais-» seaux ne peuvent leur resister, & » qu'ils perissent tous malgré les » Dieux mesmes. A l'heure qu'il est » obéissons à la nuit, descendons à » terre, préparons le souper prés de » nostre vaisseau sur le rivage, & de-» main dés la pointe du jour nous

Resident.

21

Fe

les

for

ble

m

0

ħ;

6

» nous remettrons en mer. Ce discours fut approuvé de » tous ses Compagnons. Je reconnus » alors qu'un Dieu ennemi me pré-» paroit de nouveaux malheurs. Re-» prenant donc la parole, je luy dis:

» Euryloque, je ne puis vous resister,

» car je fuis seul contre tous. Mais avant que nous abordions, promet-» tez-moy & confirmez vostre pro-

» messe par le plus grand des ser-

ments, que si vous trouvez à terre · des bœufs & des moutons, aucun

» de vous n'aura la folie d'en tuer un seul, & que vous vous conten-

» terez de manger les provisions que

Circé nous a données.

D'HOMERE. Livre XII. 367

Ils jurent tous en mesme temps. « Ce serment fait nous entrons dans « le port, nous arrestons nostre vais- « seau prés d'un lieu qu'arrosoit une « belle sontaine. Mes Compagnons « descendent & commencent à pré- « parer leur souper. Quand ils eurent soupé, le souvenir de la perte « de leurs Compagnons, que Scylla « avoit enlevez & devorez à nos « yeux, seur arracha des larmes qu'un « doux sommeil vint bientost tarir. «

La nuit estoit fort avancée & « les astres penchoient vers leur cou- « cher, lorsque Jupiter excita une « furieuse tempeste messée d'horri- « bles tourbillons, & couvrit la terre « & la mer d'espais nuages, qui en « nous dérobant la clarté des astres, « redoublerent l'obscurité de la nuit. « Quand l'aurore nous eut rendu la « lumiere, nous cherchasmes un abri « pour nostre vaisseau fau le port, & « dans lequel les Nymphes de la mer «

» se retiroient & faisoient leurs dan-» ses. Là j'assemblay mes Compa-» gnons, & je leur dis: Mes amis, » nous avons dans nostre vaisseau » toutes les provisions de bouche qui » nous font necessaires, ne touchons » donc ni aux bœufs ni aux moutons

» de cette isse, de peur qu'il ne nous » arrive quelque grand malheur, car Vic

da

Di

bi

101

loi

ın

me

h

En

Ug

Po

» ils appartiennent à un Dieu terri-

mentend tout.

» ble, au Soleil qui voit tout & qui Touchez de mes paroles, ils me promirent tout ce que je voulois. » La tempeste excitée par le vent de midy continua un mois entier fans » relasche, & à ce vent de midy se » joignit le vent du levant qui ren-» doit la tempeste plus furieuse. Pen-» dant que mes Compagnons ne » manquerent ni de pain ni de vin, » ils s'abstinrent de toucher aux trou-» peaux du Soleil, car ils ne vou-» loient que conserver leur vie. Mais

» quand toutes nos provisions furent

D'HOMERE. Livre XII. 369 consumées, alors se dispersant par « necessité, ils se mirent à chasser & « à pescher à la ligne les poissons, les « oyfeaux marins & tout ce qui pou- « voit tomber entre leurs mains, car « ils estoient pressez d'une faim tres « violente. Cependant je m'enfonçay « dans l'isse pour faire mes prieres aux « Dieux & pour les supplier de vou- « loir m'ouvrir quelque voye de re- « tour. Quand je me vis donc assez « Ioin de mes Compagnons & dans « un lieu qui estoit à l'abry des vents, « je lavay mes mains, & j'adressay « mes prieres à tous les Dieux qui « habitent l'Olympe. J'avois à peine « fini que les Dieux m'envoyerent « un doux sommeil.

Euryloque profita de l'occasion «
pour donner à ses Compagnons un «
conseil suneste: Mes amis, leur dit- «
il, qui avez essuyé tant de travaux «
& tant de miseres, tous les genres «
de mort sont terribles, mais le plus «
terrible de tous c'est de mourir de «

» faim. Choisissons donc parmi les » bœufs du Soleil les plus beaux & » les meilleurs, & faisons un sacrifice » aux Dieux immortels; & si nous » fommes affez heureux pour arriver » à Ithaque nostre chere patrie, nos-» tre premier soin sera d'élever au » Pere du jour un beau temple, que » nous enrichirons de quantité d'of-» frandes tres magnifiques. Que si ce » Dieu irrité de ce que nous aurons » pris ses bœufs, vent faire perir

» nostre vaisseau & que tous les au-» tres Dieux y consentent, j'aime » mieux encore mourir au milieu des

i

CE

ŧ0

» flots que de languir miserablement » dans cette isle deserte & d'y estre » consumé par la faim.

Ainsi parla Euryloque, & ce » pernicieux conseil fut loué & sui-» vi. Sans perdre un moment ils » vont choisir dans les troupeaux les » bœufs les meilleurs & les plus gras,

» & ils n'allerent pas les chercher » bien loin, car comme ces bœufs

D'HOMERE. Livre XII. 371 n'estoient point effarouchez, ils « paissoient prés de nostre vaisseau « mesme. Ils les immolerent en fai- « fant leurs prieres aux Dieux, & « comme ils n'avoient point d'orge « pour les confacrer selon la coutu- « me, ils prirent des feuilles de chef- « ne ; leurs prieres estant finies & les « victimes égorgées & dépoüillées, « ils couperent les cuisses, les enve- « loperent d'une double graisse, mi- « rent par desfus des morceaux de « toutes les autres parties, & les pose- « rent sur le feu. Ils manquoient de « vin pour faire les aspersions; dans « cette necessité ils employerent l'eau, « qu'ils verserent sur ces parties su- « mantes. Quand les cuisses furent « confumées par le feu, & qu'on eut « gouté aux entrailles, on coupa les « restes des victimes par morceaux, « & on les fit rostir. Le sommeil me « quitta dans ce moment, & je re- « pris le chemin de mon vaisseau. Comme j'approchois, une odeur « Q vi

ELLEN

agreable de fumée de facrifice se respandit autour de moy. Je ne doutay point de mon malheur, & m'adressant aux Dieux, je m'escriay avec de prosonds soupirs: Grand Jupiter, & tous les autres Immortels qui habitez aussi l'Oujumpe, c'est donc pour ma perte que vous m'avez fait fermer les paupieres par ce malheureux sommeil; car mes Compagnons devenus audacieux & rebelles par mon absence, ont commis un terrible forfait.

En mesme temps la belle Lampetie alla porter au Soleil la nouvelle de cet horrible attentat de mes Compagnons. Le Soleil outré de colere, dit aux Dieux: Grand Jupiter, & tous les autres Immortels qui habitez aussi ce brillant Olympe, vengez-moy des Compagnons d'Ulysse sils de Laërte, qui avec une insolence di-

\* gne de tous vos chastiments, ont

p'Homere. Livre XII. 373
egorgé mes bœufs que je voyois œ
toujours avec un nouveau plaifir œ
quand je montois au ciel pour ef- œ
clairer les hommes, ou quand je «
defcendois du ciel fous la terre «
pour faire place à la nuit. Si ces «
infolents ne portent bien-toft la œ
peine que merite leur facrilege, je œ
defcendray dans l'Erebe & je n'ef- «
claireray plus que les morts.

Le maistre du tonnerre luy ré- «

Le maistre du tonnerre luy ré- «
pond: Soleil, continuez de faire «
part de vostre lumiere aux Dieux, «
& aux hommes qui sont respandus «
fur la surface de la terre, & repofez-vous sur-moy de la punition «
de ces audacieux. Bien-tost je briferay leur vaisseau d'un coup, de «
foudre au milieu de la vaste mer. «

Et cette conversation des Dieux, a je l'appris de la belle Calypso, qui « me dit la tenir de Mercure mesme. «

Quand j'eus regagné mon vais- « seau, je sis à mes Compagnons de «

» tres severes réprimandes. Mais tout, » cela n'apportoit aucun remede à » nos maux, les bœufs du Solcil ef-. » toient tuez. Les Dieux ne tarde-» rent pas d'envoyer à ces malheu-, » reux des signes de leur colere ; les » peaux de ces bœufs se mirent à » marcher; les chairs, qui rotissoient » fur les charbons, commencerent à » mugir; celles qui estoient encore,

to

de

le

to

» crues répondoient à leurs mugisse-» ments, & nous croyions entendre » les bœufs mesmes. Malgré ces prodiges mes Com-» pagnons passerent six jours entiers » à faire bonne chere, & dés que Ju-» piter eut fait luire le septiéme jour, » la tempeste, qui jusques-là avoit » esté si furieuse, cessa tout d'un » coup. Pour ne pas perdre un temps

» si favorable, nous nous rembar-» quasmes sur l'heure, & aprés avoir

» dresté le mast & déployé nos voi-» les, nous nous mismes en mer.

Dés que nous eusmes perdu l'Is-

D'HOMERE. Livre XII. 374 le de vûë, que nous ne découvrions 🦔 plus aucunes terres & que nous ne ... pouvions plus voir que la mer & « le ciel, alors Jupiter fit lever au « dessus de nostre vaisseau un nuage « noir, qui couvrit tout à coup la « mer d'espaisses tenebres. Ce nuage « ne courut pas long-temps, car bien- « tost de ses flancs sortit le violent « Zephyre accompagné d'un déluge « de pluye & d'affreux tourbillons. « L'effort du vent rompit d'abord « les deux cordages du mast, qui « tomba avec ses voiles & ses anten- « nes dans la Sentine; & en tombant « il fracassa la teste à nostre pilote « qui tenoit le gouvernail. Ce mal- « heureux tomba de sa pouppe dans « la mer la teste la premiere comme « un plongeur. En mesme temps Ju- « piter fit retentir les airs du bruit « d'un horrible tonnerre & lança sa « foudre sur nostre vaisseau. La se- « cousse, que causa le trait de ce Dieu, « fut si violente, que tout le vaisseau «

L'ODYSSE'E » en fut esbranslé, une odeur de » foulfre le remplit & tous mes Com-» pagnons furent précipitez dans les » flots. Ils flottoient fur les vagues » comme des oyseaux marins, faisant » tous leurs efforts pour regagner » leur navire, mais toute voye de » salut leur estoit fermée par l'ordre » de Jupiter. Dans cette extremité » je courois d'un bout à l'autre du » vaisseau pour tascher de le gou-» verner, mais un horrible coup de » vent ayant emporté les deux cof-» tez, il n'y eut plus que le fonds qui » resta entier & qui estoit le jouet » des flots & de la tempeste. Un se-» cond coup de vent, beaucoup plus » fort, vint briser mon mast par le » pied; mais comme il estoit garni » d'une espece de cable fait de cuir » de bœuf, je me servis de ce cable » pour lier ce mast avec la quille du » vaisseau & le rendre plus ferme & » plus solide, & porté sur cette quille

· fortifiée par le mast, je m'abandon-

N

D'HOMERE. Livre XII. 377 nay au gré des vents. Dans ce mo- « ment le violent Zephyre tomba « tout d'un coup & fit place au vent « de midy, qui estoit mille fois plus « terrible pour moy, car il me por- « toit dans les gouffres de Charybde. « Toute la nuit se passa ainsi dans un « danger continuel de ma vie. Le « lendemain, comme le soleil se le- « voit, je me trouvay entre Scylla & « la terrible Charybde, & ce fut « justement dans le moment que cel- « le cy engloutissoit les flots. Ce « reflux m'auroit entraisné dans ses « gouffres, si en me haussant sur les « pieds je ne me fusse pris à ce fi- « guier sauvage dont je vous ay par- « lé, je me tins fortement attaché à ses « branches avec les mains comme un « oyseau de nuit, le reste du corps « fuspendu en l'air, sans pouvoir « trouver à appuyer les pieds, car ses « racines estoient fort loin dans le « rocher & ses branches longues & « fortes estoient avancées dans la mer «

L'ODYSSE'E » & ombrageoient tout cet abysmer » Je demeuray done ainsi suspendu s' en attendant que le monstre en rejettant les flots me renvoyalt » mon mast. Enfin mon impatience » fut satisfaite, car dans le temps que » le juge, aprés avoir jugé quantité » de procés, quitte son tribunal pour » aller difner, je vis fortir mon mast » de cet abysme; comme il passoit » fous moy je me laissay aller, je tom-» bay un peu à costé avec un grand » bruit, & l'ayant accroché, je m'af-» sis au milieu & je nageay avec les » pieds & les mains qui me servoient » de rames. Le Pere des Dieux & » des hommes ne permit pas que je » repassasse prés de Seylla, car jamais » je n'aurois pû éviter la mort. Je » fus porté en cet estat au gré des » flots & des vents neuf jours entiers, » & la dixiéme nuit les Dieux me » firent aborder à l'isle d'Ogygie, » où habite la belle Calypso, qui me

» receut avec beaucoup de bonté &

D'HOMERE. Livre XII. 379 de politesse. Mais pourquoy vous « redirois-je presentement ce qui se « passa dans son Palais, je vous en « sis hier le recit, à vous, grand Roy, « & à la Reyne; la repetition ne « pourroit que vous estre ennuyeu» « se, & je n'aime point à redire ce « qui a esté desja dit.



#### कर क्लाकाकाकाकाका का क्लाकाका का

# REMARQUES

lile and Def

Yed

SUR

### L'ODYSSEE D'HOMERE.

#### LIVRE XII.

Uand nostre vaisseau eut surmonté les courants du grand Océan Je ne suis pas affez habile pour entendre ce que Crates dit sur ce passage dans le 1. liv. de Strabon, que par ces courants de l'Océan, poor extavoio, il faut entendre un marais, un golphe qui s'estend depuis le tropique d'hyver jusqu'au pole meridional, Car, dit-il, quand on est sorti de ce golphe, on est encore dans l'Océan, au lieu que quand on est sorti de l'Océan, on ne peut pas dire qu'on entre dans l'Océan, Sanaara, la mer, & winsavos, l'Océan, eftant icy une seule & mesme chose. A mon avis c'est embroüiller & obscurcir le texte au lieu de l'expliquer. Il ne faut point chercher tant de finesse pour ce passage, & il peut estre entendu tout simplement, il ne faut que se representer le lieu d'où Ulysse part; il vient des Enfers, c'est à dire, REMARQ. SUB L'ODYS. Liv. XII. 38 τ couche. Dans cette pente les courants de l'Océan devoient estre tres violents & tres rapides, il fallut les surmonter. Quand cela sur fait, qu'Ulysse eut quitté ces courants, jés ciusavoio, il artiva au stot de la mer, sus μου απολεοπο, c'est à dire, qu'il arriva en phine mer, qu'il gagna la haute mer. Cela

me paroist sensible.

of the second

Nous arrivasmes à l'isle d'Æaa, où sont les chœurs & les danses de l'Aurore] Homere estoit parfaitement instruit du voyage de Jason dans le pays d'Æza, c'est à dire, dans la Colchide où regnoit Æëtes pere de Medée, car il en va parler tout à l'heure dans ce mesme Livre. Comme Medée & Circé estoient deux fameuses enchanteresses, sur cette conformité de mœurs & de profession, il les sait parentes, car il seint que Circé estoit sœur d'Æëtes, comme il l'a dit dans le x. Liv. quoy-qu'elles habitaffent des pays bien éloignez, car Circé habitoit sur les costes de l'Italie, & Medée dans la Colchide au bout du Pont Euxin. Mais comme il n'estoit ni vraysemblable ni possible qu'Ulysse à son retour de Troye, estant arrivé à la ville de Lamus, qui est Formies, cust esté de-là porté dans la Colchide, Homere selon sa coutume déplace ces pays à sa fantaisse. Il transporte Ææa fur les costes d'Italie, au promontoire Cir-

REMARQUES cei, car tout ce qu'il dit icy convient dans la verité à ce promontoire, & non content de cela, il dépaile encore davantage ce pays d'Æza, ce promontoire de Circei, & le place dans l'Océan. Deux choses luy ont servi à faire tout ce remüement avec quelque sorte de vraysemblance. La premiere, la Tradition constante que Jason avoit esté fur les costes d'Italie. Voilà la raison du transport d'Aza de la Colchide au promontoire de Circei. Et la seconde, l'opinion qui regnoit alors que le Pont Euxin paffoit pour l'Océan, & que ceux qui avoient esté jusques là estoient regardez comme sortis de nostre mer, aussi-bien que ceux qui avoient paffé les colomnes d'Hercule, c'est pourquoy mesme on luy avoit donné le nom de Pont, qui veut dire l'Océan. Et voilà la raison du transport de cette prétenduë isle d'Æxa dans l'Océan, comme je l'ay desja dit. Ainsi pour bien entendre ce passage, il faut reporter cette isle en son veritable lieu, qui est le promontoire de Circei sur les costes du Latium où Ulysse pût aborder veritablement. Mais, dira-t-on, comment accorder ce qu'Homere dit icy des chœurs & des danses de l'Aurore & du lever du soleil, avec la fituation de ce promontoire, qui est absolument tourné au couchant! Cela n'est pas bien difficile : Homere transporte à Circei

L'Exa de la Colchide avec toute sa lumiere

TE

SUR L'ODYSSE'E. Livre XII. 383 & sa clarté, comme il a transporté sur les costes de la Campanie les Cimmeriens du Bosphore avec toutes leurs tenebres. D'ailleurs ce Poëte paroist parsaitement instruit des contes des Pheniciens. Il va nous dire qu'Ulysse enterra Elpenor, un de ses Compagnons, sur le rivage de cette isle à la pointe du promontoire. Or il est constant qu'il sut enterré au promontoire de Circei, & que ce promontoire fut appellé de son nom Elpenor. Sur cela, comme Bochart l'a découvert, les Pheniciens, qui vouloient rapporter à leur langue tous les noms, dirent que ce promontoire n'estoit pas appellé Elpenor, du nom de ce Compagnon d'Ulysse, mais du mot hilbinor, qui fignifie, ubi albescit lux matutina, où l'aube du jour paroift. Parce que comme ce promontoire est fort avancé, la premiere pointe de l'aube y paroist, & il reçoit les premiers rayons de l'Aurore. Cette tradition, dont Homere estoit sans doute informé, luy a fourni cette idée des danses & des chœurs de l'Aurore & des premiers rayons du foteil, & cette idée est d'autant plus heureuse, qu'elle ne convient pas moins à la veritable Ææa de la Colchide qu'à l'isse d'Ææa prise pour le promontoire de Circei. Car comme les Anciens avoient pris le Phase, fleuve de la Colchide, pour les dernieres bornes de la terre habitable vers l'Orient, Ææa qui estoit la capi-

ď.

Ĉ,

infe

05-

(Ĉ

(c)

- |2

ſo-

œ

30

384. REMARQUES tale du Roy Æètes sur le Phase a côté prise avec raison pour le lieu où le soleil se leve, & par consequent pour un lieu situé sur l'Océan, puisqu'ils convenoient que l'Océan environne la terre. C'est pourquoy Mimmerme a escrit.

De254

Αιήπαω πόλιν, τόθι τ' ἀκέος ὐελίοιο Ακήνες χευσέφ κείαται ἐν Θαλάμφ Ωκεανοδ παρα χείλεσ' ἰν' ἄχεπο θεῖος

A la ville d'Aëtes où les rayons du folcil paroissent dans un lit d'or sur les bords de l'Océan, où aborda autresois le divin Jason. Cela prouve qu'Homere avoit une prosonde connoissance de l'Antiquité, & que, comme Strabon la establi en plusieurs endroits, ses sictions les plus essonantes ont toujours une verité pour sondement.

Nous nous couchasmes sur le rivage ] Comme ils estoient arrivez en un jour de Circei chez les Cimmeriens, ils retournerent le lendemain du pays des Cimmeriens à Circei. Et la nuit, qui separa ces deux jours; sut remplie parce qu'il vient de raconter.

Page 3 4.4. Deux fois victimes de la mort]
Le Grec dit en un feul mot die busses. Et
Euflathe remarque que comme les longues
plaisanteries ne conviennent point à une
personne

SUB L'ODYSSE'E. Livre XII. 385 personne grave & de dignité dans des occations ferieuses, Circé ne dit qu'un seul mot, & finit la plaisanterie, dsεισμα, sur cette double mort.

Page 3.4.6. Vous trouvere; sur vostre chemin les Sirenes ] C'estoient des courtismes qui habitoient trois petites isse appellées de leur nom Sirenusæ, prés de Caprées visavis de Surrentium, & qui attiroient les pafrants par le charme de leur voix & les retenoient toujours auprés d'elles. J'en ay patsé plus au long dans mes Remarques sur Dictys.

Où l'on ne voit que monceaux d'ossements de morts & que cadavres que le soleil acheve de secher ] Quelle heureuse fiction pour marquer le danger qu'il y a d'approcher de ces personnes perdues ! la mort habite auprés d'elles. Je ne connois rien au dessus de cette peinture que celle que Salomon fait de la mesme chose dans le 9. chap. de ses Proverbes. Ces femmes insensées appellent ceux qui passent prés d'elles & qui continuent leur chemin: Que les petits, disent-elles, se détournent pour venir à nous. Elles chantent aux fous, les eaux dérobtes, c'est à dire les plaisirs dérobez, sont plus douces, & le pain qu'en mange en secret est le plus agreable. Et ces fous ignorent que pres d'elles sont les Geants, & que leurs convives sont dans le plus profond de l'En-Tome 11.

15

## 386 REMARQUES

fer. Ne diroit-on pas que cette image d'Homere a esté tirée de celle de ce sage Roy!

Page 347. Pour vous, vous pouvez les entendre ] Le fage, que les bons préceptes ont muni contre l'appaft de la volupté, peut entendre en paffant le chant des Sirenes, pourvû qu'il ait eu la précaution de fe âire bien lier les pieds & les mains, c'eft à dire, pourvû qu'il foit affeuré qu'il eft incapable de faire ni la moindre action ni la moindre démarche contre les regles de la fageffe. Les autres, que la Philosophie n'a pas fortifiez, n'ont d'autre parti à prendre que de se bien boucher les oreilles, c'eft à dire, de se mettre hors d'estat d'entendre ce qui les perdroit infailliblement.

Page 34.8. Il y a deux roches fort hautes? Scylla & Charybde à l'entrée du destroit de la Sicile du coste du Pelore. Scylla sur la coste d'Italie, & Charybde sur la coste de Sicile. Par la description qu'Homere sait de ces deux roches, il parosit qu'il estoit instruit de la tradition des Pheniciens, car l'un sur appellé Scylla, du mot Punique Jenuine, perte. Et l'autre sut appellé Charybde, du mot chorobdam qui si-

fitt appellé Scylla, du mot Punique scal qui fignifie ruine, perte. Et l'autre sut appellé Charybde, du mot chorobdam qui signisie abyjme de perdition. Dans ces anciens, temps ces escueils estoient fort dangereux, à cause de la qualité des vaisseaux qu'on avoit alors. Mais aujourd'huy nos vaisseaux SUR L'ODYSSE'E. Livre XII. 387 fe mocquent de ces monstres, comme des Officiers de Marine me l'ont asseuré.

tes

ine, the ode office of the feet

Les Dieux immortels les appellent les reches errantes] C'est, à mon avis, pour dire qu'en les voyant de loin elles semblent jointes, & qu'en approchant on les trouve feparces par le destroit, ainsi il semble qu'elles aillent & viennent; mais ce n'est pas encore là tout. Strabon a fort bien vû qu'Homere attribuë icy aux roches de Scylla & de Charybde ce qu'on avoit dit avant luy des roches Cyanées, qui sont deux petites isles vis-à-vis l'une de l'autre à l'entrée du Pont Euxin au Bosphore de Thrace, l'une du costé de l'Asie & l'autre du costé de l'Europe & qui estoient appellées Symplegades, parce qu'on disoit qu'elles s'approchoient & se froissoient, apparemment par la raison que je viens de dire. Homere, dit cet excellenz Geographe, a imaginé ces roches errantes sur les roches Cyanées, tirant toujours le fonds de sa fable de quelque histoire connuë. Car il feint que ces roches estoient difficiles & dangereuses, comme on le disoit des Cyanées qui estoient appellées Symplegades par cette raison. Et ce transport, que le Poëte fait de ces roches Cyanées aux escüeils de Scylla & de Charybde, estoit d'autant plus ailé, que la tradition portoit que Jason, qui avoit passé entre ces deux roches Cyanées, Rij

388 REMARQUES
effoit venu auffi dans la mer d'Italie, & Homere a fuivi cette tradition.

Et les colombes mesmes qui portent l'ambroisie à Jupiter, ne les passent point impunément | Cette fiction des colombes qui portent l'ambrosse à Jupiter & qui passent sur ces roches qui en abattent toujours quelqu'une, a paru fort finguliere & fort mysterieuse, & on a fort souhaité d'en découvrir le sens. Je suis charmée qu'une femme ait la premiere aprofondi cette fiction, & qu'elle en ait développé tout le mystere. C'est une femme de Byzance appellée Mœro. Elle dit donc au rapport d'Athenée, liv. 11. chap. 12. que dans le vers d'Homere le mot peleïades, qu'on a toujours expliqué colombes, est pour pleïades, pour les Pleïades filles d'Atlas. Cette constellation par son lever & par son coucher marque les saisons, le temps des femences, de la recolte & de la maturité des fruits, c'est pourquoy Homere a dit qu'elles portoient l'ambrosie à Jupiter, car ce sont les saisons & la recolte des fruits qui fourniffent les libations & les facrifices. Quand le Poëte adjoute que ces roches abattent toujours quelqu'une de ces estoiles, c'est une hyperbole poetique pour faire croire que quand ces estoiles se couchent, se sont ces roches qui à cause de leur excessive hauteur les ont abattues, & que quand elles reparoissent, c'est Jupiter qui en

ż

SUR L'ODYSSEE. Livre XII. 280. substitue d'autres, car leur nombre est toujours complet. Il faut avoüer que cette explication est aussi ingenieuse que l'idée d'Homere est poëtique. Elle est mesme d'autantplus vrayfemblable, que Simonide, Pindare, Eschyle & Theocrite ont dit comme noftre Poëte peleïades pour pleïades. Je sçay bien . que Bochard a prétendu que c'est une fable Phenicienne née des mots heman & emam, dont le premier fignifie des colonibes, & l'autre, un prestre, une prestresse. Ainsi quand ils disoient que des colombes nourriffoient Jupiter, ils parloient des prestres & des prestresses qui luy offroient des sacrifices, que l'Escriture sainte mesme appelle la viande, la nourriture de Dieu, cibum Dei. Mais de cette maniere que deviendra le reste de la fiction ! Comment ces roches abattent-elles de ces prestresses, & comment Jupiter en sabstituë-t-il d'autres en leur place! Il faut que cela demeure fans explication, à moins que l'on ne dise qu'Homere a joint les deux idées, comme ce sont les Pleïades qui nourrissent Jupiter par les raisons qu'on a luës, il les a appellées peleïades, colombes, en faisant allusion à l'équivoque Phenicienne, & en la confirmant mesme dans fa langue, car la mesme équivoque qui est entre heman , colombes , & emam , prestresses, est entre plesades & pelesades. Ainsi il ne faut rien changer dans la Tra390 REMARQUES duction. Je fuis estonnée que Longin ait traitté une síction si grave & si noble de niaistrie qui marque l'astioibissement de l'efprit d'Homere. Cette critique n'est pas digne de luy. J'en ay parié dans la Présace.

Cest la celebre navire Argo, qui chargée de la seur des heros de la Grece J Jay voulu rendre toute la force & toute l'estenduë du sens que renserme l'épithete qu'Homere donne à la navire Argo πασμέλισα, proprement, qui fait le soin de tout le monde, eq ui signisée deux choses, qui est celebre par tout le monde, & à laquelle tout le monde prend interest. Comme elle portoit la seur des heros de la Grece, tout le monde avoit interest à sa conservation.

Page 349. Si Junon ne l'eust conduite ]
Car Junon estant la patrone des Roys, elle ce pouvoit pas manquer d'avoir soin d'un vaisseau qui portoit tant de Princes. D'ail-leurs, comme Junon c'est l'air, Homere dit poëtiquement que les Argonautes curent un beau temps pour passer ces roches. Apoliodore dit que la navire Argo eschapa par le secours que Thetis & les Nereïdes lay donnerent à la priere de Junon.

L'un porte sa cime jusqu'aux cieux ] La pcinture que sait Homere de ces deux ro-

SUR L'ODYSSE'E. Livre XII. 201 thers comme de deux monstres affreux sont admirables. Mais, dit-on, tous ces épisodes de Circé, des Sirenes, d'Antiphate, de Polypheme, de Scylla & de Charybde sont-ils vraysemblables! Le merveilleux doit regner dans le Poëme Epique, cela est vray, mais il ne doit pas destruire la vraysemblance, quoy-qu'il passe les bornes de la raison. Aristote nous donne une regle pour justifier tous ces endroits, & pour nous faire entendre la grande adresse d'Homere. Le Poëte, dit-il, doit plustost choisir les choses impossibles, pourvu qu'elles soient vraysemblables, que les possibles qui sont incroyables avec toute leur possibilité. Poëtiq. chap. 15. Je ne fais qu'employer icy la Remarque de M. Dacier sur cet endroit de la Poétique. L'Iliade, l'Odyssée & l'Eneïde sont pleines de choses humainement impossibles, & qui ne laissent pas d'estre vraysemblables. Or il y a deux sortes de ces impossibilitez qui sont pourtant dans les regles de la vraysemblance. Les premieres, qu'on peut appeller les plus grandes & les plus incroyables, sont celles qui exigent toute la vraysemblance Divine, comme le cheval qui parle dans l'Iliade, la metamorphose du vaisseau d'Ulysse en une pierre dans l'Odyssée, & celle des vaisseaux d'Enée en autant de Nymphes, dans l'Eneïde. Celles-là ne doivent pas estre trop frequentes dans le Poëme, & R iiii

REMARQUES

un Poëte n'en doit pas abuser. Les autres font celles qui estant impossibles, ne laissent pas d'estre vraysemblables humainement, soit par elles-mesmes, soit par la credulité de

ceux à qui on les debite.

C'est de cette derniere maniere qu'Homere a fait rentrer dans la vraysemblance humaine ce qui n'est point vraysemblable humainement comme l'histoire de Circé, d'Antiphate, de Polypheme, de Scylla, de Charybde, des Sirenes, &c. Car Homere a feint tres ingenieusement qu'Ulysse debite ces avantures aux Pheaciens, qui estoient des peuples sans esprit, simples & credules, & qui plongez dans une grande molesse & dans une grande oysiveté, n'aimoient rien. tant que les fables. Ce Poëte nous a marqué par avance le caractere de ces peuples, en nous avertissant au commencement du Liv. v 1. qu'ils habitoient loin des demeures des gens d'esprit. Mais comme cette vraysemblance, qui se tire de la simplicité de ces peuples, ne devoit pas dispenser ce Poëte de conserver dans ces mesmes fables une autre sorte de vraysemblance pour les Lecteurs raisonnables & pour les sçavants, c'est à quoy il a pourva avec beaucoup d'adresse, en cachant des veritez physiques ou morales sous ces allegories miraculeuses, & par-là il a réduit dans la verité & dans la vraysemblance poëtique toutes ces merveilles. Horace l'a-

SUR L'ODYSSEE. Livre XII. 393 voit bien compris, car il les appelle des miracles esclatants. Art. poëtiq. V. 144.

ot,

de

Ю.

nce

ble

cé, de

¢2

gie

ent

ć\$,

à

εū

... Ut speciosa dehinc miracula promat, Antiphaten, Scyllamque, & cum Cyclope Charybdin.

Longin les appelle des songes, mais des songes de Jupiter. Eustathe a fort bien parlé sur la beauté de cette Poësse.

Dont l'ouverture est tournée vers le couchant èt vers l'Erebe ] C'est à dire, vers l'Empire des Morts, & c'est pour s'aire entendre qu'on ne peut passer prés de-là sans se perdre.

Page 350. Ni les Dieux mesmes ne peuvent soutenir la yûe ] C'est une hyperbole poëtique pour rendre la chose plus terrible.

Et pesche habilement les dauphins, les chiens marins] Polybe avoit fait voir qu'Homere en descrivant cette pesche de Scylla, a en vûe une pesche qui se faisoit este obtivement dans ce destroit prés de cette roche, & qu'on appelloit la pesche des Galeotes, où chiens marins. On peut voir Strabon liv. 1. qui rapporte la description mesme que ce grand Historien en avoit saite, & qui a beaucoup de rapport avec ce qu'Homere dit icy.

Page 351. On y voit un figuier fauvage

REMARQUES dont les branches chargées de feuilles] Ces particularitez, qui ne paroissent d'aucune consequence, servent beaucoup à la vraysemblance, & sont croire que ce qu'on dit n'est pas une fable, mais une verité. Car qui est-ce qui s'aviseroit de placer-là un figuier fauvage s'il n'y estoit pas effectivement! Homere se sert admirablement de cette adresse. Je l'ay desja fait remarquer ailleurs. Au reste ce figuier n'est pas imaginé icy en vain. Il sera d'un fort grand secours à Úlysse. Le Poëte dit que ses branches sont chargées de feüilles, pour faire entendre que la saison n'estoit pas encore fort avancée & qu'on estoit en automne, comme je l'ay desja dit.

2

Car chaque jour elle les engloutit par trois fois, èr par trois fois elle les rejette] Strabon se sent en connu le sent elle les rejette] Strabon se sent en connu le sent elle se connu le sent elle les rejette de l'Océan. Une marque du soin qu'-Homere a eu de s'instruire de toutes choles, dit-il, c'est qu'il n'a pas ignoré le slux ér restux de l'Océan, car il l'appelle a-loipor, qui s'en retourne, èr il dit icy de Scylla que trois fois elle engloutit les eaux, èr que entendre que des marées reglées. Et quand il dit qu'elle les engloutit èr les rejette trois fois, quoy-qu'en scane qu'il n'y a par jour que daux marées, é est ou une saute de co-

SUR L'ODYSSE'E. Livre XII. 395 pisse qui a mis rels, trois sois, pour sis, deux fois, ou un oubli. On pourroit croire aussi que c'est une exageration de la Déesse, qui pour rendre la chose plus terrible adjoute à la verité.

Taschez plustost de passer du costé de Scylla] C'est à dire, qu'au passage de ce destroit il vaut mieux costoyer l'Italie que la Sicile, parce qu'il y a moins de danger.

Page 352. Ne pourray-je pas venger sur cette derniere la mort de mes six Compagnons!] Voilà toujours le heros qui se déclare. Circé a beau luy dépeindre le plus affreux danger, il cherche à l'affronter pour venger ses Compagnons. Aussi là Déesse ne manque pas de relever cette intrepidité & cette magnanimité d'Ulysse.

Page 353. Appeller à vostre secours la Déeffe Cratée] On prétend que cette Déeffe Cratée est la mesme qu'Hecate; or Hecate est la Déesse des forciers & des enchanteurs, elle preside aux enchantements & aux sortileges. Je m'imagine donc que lorsque Circé dit à Ulysse que pour eschapper à ce monstre, il faut recourir à celle qui l'a enfanté, elle luy dit énigmatiquement que comme c'est la magie qui forme ce monstre, c'est aussi à la magie à l'assoiblir & à en garentir. Cette magie, c'est la Poësie d'Ho-R vi

206 REMARQUES

mere, la plus grande enchanteresse qui sut jamais, elle crée des monstres, mais quand elle est bien entenduë, elle les destruit, ou elle les affoiblit, car quand on separe la verité d'avec l'enchantement que l'art y a adjouté, ces monstres n'ont plus rien de redoutable.

Où paissent un grand nombre de bœufs & de moutons ] La fable qu'Homere conte icy de ces troupeaux immortels consacrez au foleil, est sondée sur deux veritez constantes. La premiere, qu'il y avoit dans ces anciens temps des troupeaux entiers qui eftoient consacrez aux Dieux, & qui par-là estoient sacrez & inviolables; & la seconde, que cette partie de la Sicile du costé du Pelore autour de Myles estoit un terroir tres gras qui avoit d'excellents pasturages. Comme les troupeaux, qui y paissoient, estoient fort espargnez & fort respectez, Homere a tiré de-là l'idée de leur immortalité. Bochard a crû que cette fable de ces bœufs consacrez au Soleil est encore une fable Phenicienne, née de la conformité de ces deux mots Hebraïques cheres, qui signifie le soleil, & chores qui signifie laboureur. Car sur cette conformité les Pheniciens se servoient apparemment du mesme mot, pour dire bouf qui laboure, & bouf du Soleil, & cette deffense de toucher aux bœuss du Soieil, n'est que l'ancienne loy qui deffendoit SUR L'ODYSSE'E. Livre XII. 397 de facrifier le bœuf qui fervoit au labou-

rage.

La belle Phaëtuse & la charmante Lampetie l'une est pour signifier la lumiere du Soleil, & l'autre la lumiere de la Lune, ce sont les deux bergeres de ces troupeaux, parce qu'ils paissoient & le jour & la nuit. Elles sont filles du Soleil & de la Déesse Néeré, qu'i signifie la jeunesse, parce qu'elles ne vieillissent jamais, & que la lumiere est toujours la messne & a toujours le messne césat.

Page 354. La Déesse reprit le chemin de fon Palais, & may je retournay à mon vaisjeau] Homere ne s'amuse point icy à rapporter les adieux de Circé & d'Ulysse en se

feparant.

Page 355. Un vent favorable qui donna le temps à nos rameurs de se soulager] Je n'ay pû conserver le terme de l'original, il a fallu me contenter d'en rendre le sens. Le Grec dit: Nous envoya un vent à pleines villes, brave compagnan. és hov s'entiper. Et cela est heureusement dit, le bon vent est un bon rameur & vaut mieux qu'un grand nombre de rameurs.

Je vais vous en informer tous III y a pourtant une chose qu'il leur cachera. Il ne leur dira rien de ce que Circé luy a prédit, que Scylla luy engloutiroit six de ses Compagnons, car cela ne serviroit qu'à les jetter

dans le desespoir.

Page 357. Et ausst-tost élevant leur voiv elles se mirent à chanter ] Car ces bonnes personnes estoient fort sçavantes & grandes musiciennes. Et c'est de-là mesme qu'elles ont esté appellées Sirenes. Car selon Bochart sir est un mot Punique qui signifie chant, de sorte que Sirene signifie proprement un monstre qui chante, monstrum canorum. Ce qui convient fort bien aux personnes dont il posse.

fonnes dont il parle. Approchez de nous, genereux Ulysse Elles nomment Ulysse par son nom, pour. luy faire voir qu'elles sçavent toutes choses. Homere veut monstrer par-la que la Poessie eft une divination, une inspiration. Il y a un naturel merveilleux dans ce chant des Sirenes, & on doit appliquer à la Poësse d'Homere ce que ces Nymphes disent de leurs chants, Jamais personne ne les a entendus fans les admirer, & fans y avoir appris une infinité de choses. On peut voir fur cet endroit une Remarque de M. Dacier dans ses Commentaires d'Horace, epist. 11. liv. 1. tom. 8. pag. 156. Je n'en rapporteray que la fin. Ciceron estoit si touché, dit-il, de la beauté de cet endroit, qu'il l'a voulu traduire dans son s. liv. de finibus, où il nous fait remarquer une grande adrefse du Poète, qui voyant que sa fiction ne seroit jamais approuvée s'il faisoit qu'un aussi grand homme qu'Ulysse pust estre re-

ķ

SUR L'O DYSSE'E. Livre XII. 399 tenupar la feule douceur de quelques petites chansons, huy sait promettre la science, qui sans miracle pouvoit saire oublier à Ulysse l'amour qu'il avoit pour son pays, car il n'y a rien de si fort dans l'esprit des hommes que la curiosité de l'envie de tout scavoir. Au reste, si quelqu'un veut se donner la peine de conserer la Traduction, que Ciceron a faite en vers de ce passage d'Homere, avec les vers de l'original, je suis presque seure qu'il avoüera qu'il est districtie, memur plus grands hommes, car quel plus grand homme que Ciceron! de traduire en vers ces excellents originaux, & d'opposer Poèsse à Poèsse.

Page 358. Pour ne pouvoir plus entendre ni les sons, ni la voix de ces enchanteresses Celt ainst, à mon avis, qu'il saut expliquer ces deux mots du texte void e 905 phe, void à oisse, 905 ph se dit du son des instruments, & doish de la voix. Car de ces Sirenes, l'hne chantoit, l'autre joüoit de la slute, & la troisséme joüoit de la lyre. Hariun una voce, altera tibiis, alsa lyra canebat: dit

Servius.

Mes amis, nous ne sommes point novices a soutenir de grands maux Naturellement il auroit sallu dire, mes amis, leur disorse. c. mais Ulysse supprime ce mot seur disorse, qui sait languir le discous. Homere s'accommode toujours au temps, & bien-

A00 REMARQUES
loin d'employer des paroles inutiles, il en
retranche à propos de necessaires pour suivre le mouvement de celuy qu'il fait parler.
Ce discours d'Ulysse est parsait, il y a une
grande éloquence dans ce qu'il dit, & beaucoup d'adresse dans ce qu'il supprime.

d

16

de

f

gi fe

Page 360. Par ma prudence, par mon courage & par mon adresse nous nous tirasmes de ce terrible danger ] Plutarque en parlant des occasions où il est permis aux grands hommes, aux hommes d'estat, qui manient de grandes affaires, de se louer & de parler magnifiquement d'eux-mesmes, n'oublie pas celle où se trouve icy Ulysse. Il voit, dit-il, ses Compagnons effrayez de la fumée & des vagues, & du grand bruit qui sortoient des gouffres de Charyde & de Scylla. Il les rasseure en les faisant ressouvenir de sa prudence, de son courage & de son adresse qui luy avoient fait trouver de si grandes ressources dans des dangers encore plus grands. Ce n'est point par vanité qu'il se donne ces grands éloges, c'est pour rendre le courage à ceux qu'il voit estonnez, & il leur donne sa vertu, sa capacité, son courage pour gages de la confiance qu'ils doivent avoir en luy. Voilà comme parle un homme sensé. J'ay donné à cette matiere un plus grand jour dans mon Traité des Causes de La Corruption du Goust, pag. 116. &c.

SUR L'ODYSSE'E. Livre XII. 401

Eloignez toujours vostre vaisseau de l'endroit où vous voyez cette fumée ] Il veut qu'ils s'éloignent de la roche de Charybde qui est: à la droite fur la coste de Sicile, & qu'ils s'approchent de Scylla qui est à la gauche fur la coste d'Italie.

Page 361. Alors je ne me souvins plus de l'ordre trop dur que Circe m'avoit donne, j'endossay mes armes ] Circé luy avoit dit de ne pas prendre ses armes contre ce monstre de Scylla, parce qu'il estoit immortel & invincible. Mais un heros oublie cet ordre, & ne suit que ce que luy inspire son courage, qui veut qu'il se mette en estat de desfendre ses Compagnons menacez d'un sigrand peril. Il se met mesme à l'endroit le

plus expolé.

Quand elle les rejettoit, le bouillonnement. de ces eaux, semblable à une cuve pressée par un feu violent] Je voy que ce passage a fait de la peine aux anciens Critiques, car. pour l'expliquer ils ont voulu violenter les termes. Il n'y a rien de plus naturel que ce qu'Homere dit icy. Il attribuë la cause du flux & reflux de la mer à Charybde. Expliquons ces termes, afin qu'il ne reste aucune difficulté. ὅτ' έξεμέσειε, quand Carybde rejete, revomit les eaux, c'est à dire, dans le flux, lorsque la mer monte, c'est alors que les vagues s'élevent jusqu'à la cime des rochers de Scylla, car la mer s'éleve sur la

coste, & alors le bouillonnement de ces eaux est fort bien comparé à celuy de l'eau d'une cuve que le feu fait monter & déborder ; voilà le flux. or ava spo gene , lor que cette mesme Charybde attire & engloutit les eaux qu'elle avoit revomies. C'est à dire, lorsque la mer s'en retourne, qu'elle descend & se retire, alors on entend des mugissements horribles, & le fable des environs de Scylla paroist à découvert, car le sable ne paroist que quand la mer se retire. Et voilà le reflux fort bien expliqué. Il faut toujours se fouvenir qu'Homere parle comme tous ces, lieux estant dans l'Océan. Il n'y a rien de plus fort ni de mieux peint que tous ces tableaux, & on n'y apperçoit nullement la vieillesse d'Homere.

Pel

de t

έlο

d

Page 362. Attiré par le bruit, je tournay la viie du costé de mes Compagnons Car comme il estoit sur la prouë & qu'il avoit toujours les yeux attachez sur la roche de Charybde, il ne voyoit pas ce qui se passoit

derriere luy.

Comme un pescheur, qui se tenant sur la pointe d'un rocher avance. Cette comparaison douce empruntée d'un art agréable & 
employée pour une avanture horrible, fait 
icy un tres bon esset, & adoucit heureusement le ton atroce qui regne dans cette 
narration. Homere sçait varier ses tons avec 
une adresse merveilleuse.

SUR L'ODYSSE'R. Livre XII. 403 Page 363. Dont il a garni l'hameçori d'un appast trompetr au dessons de la corne qui le course J Ce passage est assez expliqué par ce que j'ay dit sur un passage tout sernblable du xxIv. Liv. de l'Iliade, tom. 3. Pag. 594.

Nous arrivasmes incontinent à l'isle du Soleil ] C'est à dire en Sicile, du costé du Pelore aux environs de Messine.

16-5 le

(65 .

C¢\$

h

Page 365. Vous estes le plus impitoyable de le plus dur de tous les hommes] Homere est, je croy, le premier qui ait trouvé l'art de saire servir les reproches aux plus grands éloges. Ce qu'Euryloque en colere dit, icy à Ulysse renserme un éloge parfait. Et un éloge que sait un homme en colere ne peut pas estre soupçonné de faux. Nous avons vû un exemple semblable dans le 111. Liv. de s'illiade où Park dit à Hector que la trempe de son cœur est comme celle du ser, &c.

Il faut que vos entrailles soient toutes de fer ] Nous disons encore de mesme qu'un homme a un corps de fer, que c'est un corps de ser, quand il resiste à de grands travaux sans en paroistre satigué.

Page 368. Car ils ne vouloient que conferver leur vie] C'est, à mon avis, le seul veritable sons de ce mot λιλαιβμενοι βιόδιο. Et c'est ce mesme passage qu'Hesychius avoit en vue quand il escrivoit, Biolio, The Cone. Pendant qu'ils purent conserver seur vie, fans toucher à ces troupeaux, ils obéirent à Ulysse, mais dés que les provisions leur manquerent, & qu'ils se virent en estat de mourir de faim, la tentation fut si violente, qu'ils ne purent y resister. Cependant cette extremité ne les justifia point. Il n'y a point d'estat qui dispense d'obéir aux ordres des Dieux.

\$[

Dies

fire.

isd

CITS.

恤

ofie

ún (

ù.

hja

2 g

aut

320

20

Page 369. Les poissons, les oyseaux marins Ces oyfeaux marins peuvent estre regis par le mot chasser. On peut les faire regir aussi par le mot pescher, car les oyscaux, & sur-tout les oyleaux marins, comme l'a remarqué Eustathe, se prennent fort bien à l'hameçon, à cause de l'appast dont ils font friands.

Cependant je m'enfonçay dans l'isle ] Il falloit bien trouver un prétexte vraysemblable pour faire éloigner Ulysse, car s'il eust esté present, ses Compagnons n'auroient jamais ofé luy desobéir en face, & le prétexte le plus raisonnable, c'estoit d'aller faire ses prieres aux Dieux.

Page 370. Et faisons un sacrifice aux Dieux immortels] Euryloque veut porter ses Compagnons à commettre un facrilege, & pour y réuffir il donne à ce crime une

couleur de pieté; Faisons, dit-il, un sacrifice aux Dieux immortels. Euryloque ignore que SUR L'ODYSSE'E. Livre XII. 405 Dieu aime mieux l'obéissance que le sacrifice. Homere connoissoit bien les hommes, ils cherchent des prétextes pour autoriser leurs crimes, & ils se statent que Dieu sera satissait de ces vaines couleurs.

Aux Dieux immortels] Il ne veut pas facrifier au Soleil feul, mais à tous les Dieux, afin que les autres Dieux gagnez par ce sacrifice, s'opposent au Soleil s'il veut les punir.

Noftre premier foin fera d'élever au Pere du jour un beau temple] Aprés avoir tafché de gagner tous les Dieux par un facrifice, il veut prendre le Soleil mesme par l'interest, il luy voüe un temple, car tout est à bon marché pour les hommes quand il ne leur en coute que des vœux pour satisfaire leur passion.

Que nous enrichions de quantité d'offrandes tres magnifiques ] Euflathe a fort bien vû quîcy ἀγαλμαδε ne fignifie pas des flatties, mais des otirandes, ἀναλμαδε qui font les ornements des temples, car ἄγαλμα fignifie ἀγαλιαμαδε, ἀγλαίσμαδε, toutes les choses dont on se pare, comme dans ce passing du 1v. Liv. de l'Iliade, où en parlant de l'ivoyre teint en pourpre, Homere dit, βαπλῶι κίπα ἄγαλμα. Il est reserve pour la parure d'un Roy. Sur quoy Hesychius a tres bien dit, ἀγαλμα, πω το δῶ πς

ill.

άγάλλεται, ούχ ώς ή συνήξηα το ξόατον. Α΄γαλμα fignific tout ce dont on fe pare, & non pas une statue, comme on l'employe ordinairement.

Page 371. Et comme ils n'avoient point d'orge pour le confacrer, selon la coutune, ils prirent des feiilles de chesses Quand on manquoit de quelque chose necessaire pour le facrifice, on y suppleoit en faisant servir au mesme usage les choses les plus communes qu'on avoit sous la main.

Page 372. En mesme temps la belle Lampetie alla porter au Soleil la terrible nouvelle? Puisque le Soleil voit tout, qu'est-il besoin qu'un courrier aille luy porter cette nouvelle! Mais ce courrier n'est autre que

Þ

ķ

sa lumiere mesme.

Venge, moy des Compagnons d'Ulysse fils de Laërte] Le Soleil prie les autres Dieux de le venger, parce qu'il ne peut pas fe venger luy-mesme, car il n'a d'autres armes que sa lumiere & sa chaleur, qui luy

font inutiles contre ces sacrileges.

Page 373. Je descendray dans l'Erche èr je n'esclaireray plus que les morts ] Ce passage me parosit considerable. Il semble qu'Homere avoit attendu parler du mirade de Josué, lorsqu'à sa parole le soleil s'arresta au milieu du ciel. Stetit itaque sol in medio sæli: èr non sessione cocumbere spasio unius SUR L'ODYSSE'E. Livre XII. 407 diei. Jol. 10. 13. Si le foleil peut s'arrefler un jour entier au haut du ciel, ne pourratil pas s'arrefler auss sous la terre!

Et cette sonversation des Dieux, je l'appris de la belle Catypo] Il sur que dans le Poème Epique il n'y âit rien sans sondement. Ce qu'Ulysse rapporte icy de cette conversation des Dieux auroit parû une sable incroyable à hors de toute vraysemblance, s'il n'avoit dit de qui il la tenoit, car Ulysse ne pouvoit pas estre informé par Juy-messe de ce qui se passoit dans le ciel. Voilà pourquoy il nomme ses auteurs. Et par cette adresse le Poète donne à sa fable tout s'air de la verité.

Qui me dit la tenir de Mercure mesme ] Car Calypso, toute Déesse qu'elle estoit, ne pouvoit pas sçavoir cette conversation, si quelqu'un des grands Dieux ne la suy avoit

apprise.

(1

Page 374. Les chairs qui rotificient fur les charbons commencerent à mugir ] Voicy un grand prodige, mais que ne peut pas se permettre la Poésse sur le fait des prodiges, lorsque l'Histoire mesme en rapporte de tout pareils. Herodote à la fin de son dernier livre nous raconte que les Grecs ayant mené à Seste quelques prisonniers qu'ils avoient faits de l'armée de Xerxés, à entre autres un de ses generaux appelié Attayetes

& son fils; un de ceux qui les gardoient sassant griller un jour des posisons pour son disser, tout à coup ces posisons pour son bondir, d'a palpiter, comme des posisons vivants. Ceux qui, estoient presents estant essentielle est est est appella son garde, & luy dit: Ne t'allarme point de ce prodige, il me te regarde point, il ne regarde que moy, c'est Protessas qui, m'avertit que, quoyque mort per menume, il a le pouvoir de me punir. Si ce prodige arrive pour Protessas, dont Attayetes avoit pillé le temple, que ne doit il pas arriver pour le Soelis contre lequel on a commis un si grand sacrilege!

Mes Compagnons passer sit six jours enters à faire borne chere] Il dit: Mes Compagnons passerent, ère, pour saire entendre qu'il ne prit aucune part à cette bonne chere, pour ne pas participer au sacrilege dont cette bonne chere estoit le fruit.

Page 376, Mais toute voye de faiut leur estait farmée par l'erdre de Jupiter] Tout, et passage presente une leçon cachée qu'il est bon de développer. Tous les Compagnoss d'Ulyste estoient coupables, ils perirent tous; Ulyste estoit seul innocent, il sut seul fauvé.

Un second coup de vent beaucoup plus fort vint briser mon mast par le pied ] Et ce suit (

SUR L'ODYSSE'E. Levre XII. 409 fut le falut d'Ulysse, car ce mass estant brisé, il s'en servit pour fortifier à pour doubler, s'il est permis de parler ainsi, la quille de son vaisseau, qui par-là sut plus en estat de resi-

fter à l'effort des vagues.

Page 377. Et ce fut justement dans le moment que celle-cy engloutifoit les sons le fors per Celt à dire, dans le temps que la mer baifoit & qu'elle se retiroit des costes de Scylla, & cest à dire, pendant se restux. On s'el infiniment trompé à ces passages où il est parlé des marces. On a pris icy le ressur, pour le stux, & plus bas on a sait tout le contraire.

Comme un oyseau de nuit ] Car on prétend que cet oyseau de nuit, rouxnes, la chauvejouris, ne se perche pas sur les branches, mais qu'elle s'y pend, comme on se verra à

la fin de ce Poëme.

Page 378. En attendant que le monstre, en rejettant les slits] Comme dans le passage rapporté dans la Remarque qui est avant la précedente, on a pris le reslux pour le slux, icy en continuant la mesme faute on a pris le slux pour le ressux. Ce sut dans le temps du reslux, c'est dire, Jorsque la mer baissoit, qu'Ulysse se trouva entre Scylla & Charybde, & qu'Il pensa estre entraisné dans ette derniere par le courant, alors il se pris aux branches du siguier, & ainsi suspendu il auxendit que Charybde revomist les slots,

Tome II.

4.10 REMARQUES c'est à dire, que la mer remontast vers les costes de Scylla, & par consequent il attendit

le flux. Car dans le temps que le juge après avoir jugé quantité de pracés] Rien ne fait plus chonneur à Homere que les fausses critiques qu'on a faites contre luy. Cet endroit en a fourni une qui mérite d'estre rapportée. L'Auteur moderne, qui entre autres grands desseins avoit entrepris de rendre Homere ridicule, n'a fait que se couvrir de ridicule luy-mesmé. Ce grand Critique a erû trouver icy une tres groffe impertinence, mais elle n'y est que dans sa Traduction. Ulyffe, dit il, estant porté sur son mast brisé vers la Charybde, justement dans le temps que l'eau s'élevoit, & craignant de tomber au fond, quand l'eau viendroit à redescendre, il se prit à un figuier sauvage qui sortoit du haut du rocher, où il s'attacha comme une chanvesouris, où il attendoit ainsi suspendu que son mast, qui estoit alle à fond. revinst sur l'eau, adjoutant que lorsqu'il le vit revenir, il fut aussi aise qu'un juge qui se leve de dessus son siege pour aller disner, aprés avoir jugé plusieurs procès. Il triomphe de cette comparaison bizarre de la joye d'Ulysse avec la joye d'un juge qui va disner. Il dessie ses adversaires de luy montrer qu'il n'a pas fidellement traduit le texte d'Homere. Est-ce que je ne traduis pas fi-

P

ñ

Û

1

SUR L'ODYSSEE. Livre XII. 411 dellement le texte d'Homere! A quoy le Prefident répond : C'en eft bien la substance. mais il faudroit voir comment cella eff enonce dans le Grec. Le Chevalier, aussi fin que le President, adjoute, Ny a-t-il pas dans le Grec des mots Grecs qui répondent aux mots François! Et aprés quelques railleries tres fades, le mesme Chevalier finit par cette belle conclusion : Dés le moment qu'Homere, tout Homere qu'il est, veut trouver de la ressemblance entre un homme qui se réjouit de voir son mast revenir sur l'eau, à un juge qui se leve pour aller disner après avoir jugé plusieurs proces, il ne scauroit dire qu'une impertinence. Il a raison, mais l'impertinence ne vient pas d'Homere, elle vient de luy, comme M. Despreaux l'a fort bien fait voir dans ses Reflexions sur Longin, Reflex. 6. Ce mauvais Critique, dit-il, fait icy une des plus enormes bevues qui ayent jamais este faires, prenant une date pour une comparaison. En effet il n'y a aucune comparaifon dans ce passage, & il n'y a personne qui ne voye que c'est une date toute simple, Dans le temps que le juge après avoir jugé philieurs procés. C'est comme s'il disoit, vers les deux heures après midy. Ce pauvre Critique ne sçavoit pas que dans ces anciens temps le jour n'estoit pas encore partagé en heures, car on ne connoissoit les heures que pour les faifons, & que l'on datoit par les 412 REMARQUES

fonctions de la journée, quand le juge entroit à son tribunal, quand il en sortoit, &c. En voicy une preuve bien claire, par un passage d'Hippocrate que M. Dacier m'a fourni, & qui est précisement la mesme date que celle d'Homere. Ce grand personnage parle d'un homme qui ayant esté blessé le matin d'un javelot dans le foye, mourut le jour melme un peu avant le temps dont Homere parle; "Sure, dit-il, apri a zoplu humvas. Il mourus avant que le juge levast le siege, avant que l'assemblée fust congedice. Ou comme d'autrès l'expliquent, avant que le marché fust fini. On trouve une pareille date dans Xenophon. val non te lu dupi apear whi-Jovens. lib. 1. de exped. Cyr. Dans le temps que le marché estoit plein de gens, Mais ce. n'est pas la seule bevue que cet Auteur ait faite sur ce passage, il a encore confondu les marces. Ulyffe, dit-il, porte fur fon maft brise justement dans le temps que l'eau se levoit. Cela est faux & ne sçauroit estre, ce ne fut point dans le temps du flux, mais dans celuy du reflux qu'Ulysse porté sur ce mast craignit d'estre entraisné dans la Charybde, le flux au contraire l'en éloignoit, & il ne craignit pas non plus de tomber au fond quand l'eau viendroit à redescendre. Ce n'est qu'un pur galimatias. Ulysse pour éviter que le reflux ne l'entraisnast dans le gouffre de Charybde, se prit au figuier, &

(

(

sur L'Odysse'e. Livre XII. 413 ainsi suspendu il attendit, non que l'eau vinst. à redescendre, mais au contraire que l'eau vinst & remonter, c'est à dire, qu'il attendit que Charybde revomist les caux, & c'estoitla le flux. Je suis faschée que M. Despreaux n'ait pas relevé ces fautes, & plus encore, que luy-mesme y soit tombé, car il a pris aussi le flux pour le reflux. Dans l'esperance, dit-il, que le reflux venant, la Charybde pourroit enfin revomir le debris de son vaif-seau. Il falloit dire le flux venant. En estet le flux effoit lorsque la Charybde revomisfoit les eaux, car c'estoit alors que la mer montoit vers la coste. Cela est assez prouvé, & j'espere qu'il paroistra sensible à tout le monde.

Je vis fortir mon mast.] On ne peut pas déterminer précisément le temps qu'Ulysse demeura suspendu à son figuier, car cela dépend du moment du ressux où il sy attacha. Dans un jour lunaire il y a deux marces, c'est à dire, que la mer monte & descend deux sois par jour. Ainsi elle est environ six heures à monter, & autant à descendre. Ulysse sattacha à son siguier quand elle descendoit, & y demeura jusqu'à ce qu'elle remontast. Il sussit qu'homere nous dit que ce sut justement lorsque le juge quittoit son siege, & ce n'estoit que vers la huitéme heure du jour, c'est à dire, vers nos deux heures aprés midy.

414 Remaro, sur l'Odys. Liv, XII. Et je tombay un peu à costé avec un grand brius ] La prudence n'abandonne jamais Ulysse. Il ne se laisse pas tomber sur le mass, car il pouvoir sy blesser, mais il tombe un pen à costé, mark y, vis-à-yis du milleu, & à postée de l'accrocher.

Le pore des Diaux et des hommes ne permit pas que je repaffaffe prés de Scylla] Celloit une faveur bien évidente, car le libt, Ceft à dite, la mer qui montoit, le portoit fur cette colle-

Je sus porté en cet estat au gré des sois et des vents neut jours sentiers, et la disseme nuit ées Dieux me sunt ées Dieux me sont ées Dieux me sont des dissements des la confequent sans prendre aucune nourriture. Longin a trouve cela sir peu vraysemblable, qu'il le traite de badinerie qui marque que l'esprit d'Homere commençoit à s'esteinfiniment trompé, aomme je l'ay moutté dans la Présace, où j'ay sait voir que des hommes battus de la tempeste out esté plus de dis jours sans manger.

## Argument du Livre XIII.

A Leinous & toute fa cour ont pris tant 11 de plaifir à entendre le recit des avantures d'Ulysse, qu'ils luy font de nouveaux presens. Ils mettent en foule dans son vaiffeau sout ce qui est necessaire pour son voyage. Ulysse prend congé du Roy, & s'embarque. Ceux qui le conduisent le descendent à terre sur le rwage d'Ithaque pendant qu'il est endormi, & s'en vetournent. A leur retour Neptune change en pierre leur vaisseau. Minerve s'apparoist à Ulysse sur le rivage ; elle luy donne ses conseils sur la maniere dont il doit se conduire pour tuer les Poursuivants, l'oblige à retirer dans une grotte voifine toutes fes richeffes, & le metamorphofe en vivillard.

## L'ODYSSEE D'HOMERE.

## LIVRE XIII.

LYSSE finit ainsi le recit de ses avantures. Le silence regne dans l'assemblée des Pheaciens, & tous ceux qui sont dans cette salle magnisque ne sont eû à l'entendre. Ensin Alcinous prenant la parole, dit: Ulysse, puisque vous « estes venu dans mon Palais, je ne » croy pas qu'à vostre départ de cette » isse vous égariez de vostre » chemin, & que vous espeouviez les » mesmes traverses que vous avez es » prouvées avant que d'y arriver. Et

L'OD. D'HOM. Liv. XIII. 417 s'adressant ensuite aux Princes de fa cour, il leur dit: Princes, qui « estes receûs tous les jours à ma ta- « ble, & qui avez le plaisir d'enten- « dre ce chantre divin, escoutez l'or- « dre que j'ay à vous donner. Nous « avons desja régalé nostre hoste d'ha- « bits magnifiques, de beaucoup d'or « en masse & de plusieurs autres pre- « sens que vous, qui par vos conseils « m'aydez à gouverner mes peu-« ples, luyavez donnez liberalement. « . Mais que chacun de nous luy don- « ne encore un trepied & une cu- « vette, & dans la premiere assem- α blée du peuple nous retirerons « par une imposition generale la dé- « pense que nous aurons faite, car « il n'est pas juste qu'elle tombe sur « un seul.

Tous les Princes approuverent l'ordre d'Alcinoüs & l'expedient qu'il ouvroit, & en mesme temps ils se retirerent chacun dans son Palais pour aller prendre quelque re418 L'ODYSSE'E

pos. Le lendemain dés que l'estoile du matin eut fait place à l'aurore, ils vont tous porter leurs cuvettes & leurs trepieds dans le vaisseau. Le Roy s'y rendit auffi, & il voubut prendre la peine de placer & de ranger luy-mesme tous ces vales four les bancs, afon que les rameurs n'en puffent eftre incommodez dans leur manœuvre. L'affemblée retourne ensuite au Palais, où l'on prepara un grand festin. Alcinous offrit en facrifice un taureau au Dieu qui regne fur les Dieux & far les hommes. Quand on cut fait bruffer les cuiffes fur l'autel felon la couteme, on fe mit à table, & le chantre Demodocus, que les peuples honnoroient comme un Dieu, rendit le repas délicieux par fes chants admirables. Mais Ulysfe tournoit souvent la tefte pour voir le folcil dont la course luy paroissoit trop lente. Il auroit souhaité que cet aftre euft hafté son cou-

D'HOMERE. Livre XIII. 419 ther pour seconder l'impatience qu'il avoit de partir. Comme un laboureur, qui du foc de sa charruë a fendu le fein d'un gueret, & y a tracé de penibles sillons toute la journée, voit avec plaisir le soleil, se précipiter dans l'Océan & amener l'heure du fouper, il s'enretourne avec joye, la lassitude luy failant presque manquer les genoux; le coucher du foleil fait le mesnie plaisir à Ulysse. Sans perdre un moment il adresse la parole aux Pheaciens, & fur-tout au Roy, à qui il parle en ces termes: Alci- « nous, que l'esclat de la majesté fait « ailément reconnoissre pour le maif- \* tre de ces peuples, & vous, Prin- « ces des Pheaciens, faites prompte- « ment, je vous prie, vos libations, « afm que vous me renvoyiez dans « Pheureux estat où vous m'avez mis; « & que je vous dife les derniers « adieux. Tout ce que je desirois de " vous est executé, & vostre genero- "

ut

L'ODYSSE'E

» lité a surpassé toutes mes esperan-» ces. Non seulement yous me four-» nissez tout ce qui est necessaire pour » mon voyage, mais vous m'avez » comblé de presens, veuillent les » Dieux les rendre heureux pour » moy. Que je retrouve dans mon » Palais ma femme telle que je la de-» sire, & tous mes amis en parfaite » santé. Et pour vous, puissiez-vous » estre icy long-temps la consolation » & la joye de vos femmes & de vos » enfans, & que les Dieux vous » donnent toutes les vertus, qu'ils » répandent fur vous à pleines mains » toutes fortes de prosperitez, & » qu'ils détournent tous les maux de » dessus vos peuples.

Ce compliment plut merveil Ieusement au Roy & à tonte la cour. Sur l'heure on donne ordre que tout fust prest pour le départ. . Et le Roy s'adressant au heraut

» Pontonous, luy dit: Pontonous

» remplissez une urne du plus excel-

D'HOMERE. Livre XIII. 421 lent vin & presentez-en dans des « coupes à tous ceux qui sont icy « presents, afin qu'aprés qu'ils auront « tous fait les libations, nous lais- « s'embarque sans perdre un moment « pour s'en retourner dans sa chere « patrie. «

Br-

rez

les

1011

de-

iite

JUS

OF

V 05

)US

Pontonous obeit. Il remplit une urne de vin & en verse dans les coupes à toute l'assemblée; chacun fans se lever de son siege fait les libations aux Dieux immortels qui habitent le brillant Olympe; Ulysse seul se leva, & presentant sa coupe à la Reyne, il luy parla en ces termes: Grande Princesse, soyez « toujours heureuse au milieu de vos « Estats, & que ce ne soit qu'au bout « d'une longue vicillesse que rassaliée « de jours vous payiez le tribut que « tous les hommes doivent à la Na- « ture. Je m'en retourne dans ma pa- « trie comblé de vos bienfaits. Que « la joye & les plaisirs n'abandon- «

## 422 L'ODYSSEE

» nent jamais cette demeure, & que » toujours aimée & estimée du Roy » vostre espoux & des Princes vos » enfants, vous receviez continuelle-» ment de vos sujets les marques d'a-» mour & de respect qu'ils vous doi-» vent.

En achevant ces mots, Ulysse sortit de la salle. Alcinous suy donna un heraut pour le conduired son vaisseau, & la Reyne Areté suy donna plusieurs de ses semmes pour porter les presens & les provisions. L'une estoit chargée des tuniques & des manteaux, l'autre portoit la cassettet, une troisseme portoit le pain & le vin.

Quand on fut arrivé au port, ceux qui devoient conduire Ulyffe, embarquent les provisions & dressent un lit pour luy sur le tilac, où ils estendent des peaux & des estosses pour servir de couvertures. Ulysse monte & se couche, les rameurs se placent sur seurs

D'HOMERE. Livre XIII. 423 bancs en bon ordre, détachent le cable qui arrestoit le vaisseau à un rocher, & en se courbant & se renversant, ils font blanchir la mer sous l'effort de leurs rames.

· Cependant le sommeil s'empare des paupieres d'Ulysse, mais un fommed fi doux & si profond, que ce Prince ressembloit moins à un homme endormi qu'à un homme mort. Comme on voit un quadrige partir de la barriere au premier fignal, & fendre rapidement les airs, la teste des chevaux toujours relevée ; le vaisseau d'Ulysse fendoit la mer avec la mesme rapidité, la pouppe toujours haute, & laissoit derriere luy de longs sillons de flots tout blancs d'escume ; le vol de l'espervier mesme, qui est le plus viste des oyseaux, n'auroit pû égaler sa vistesse, si grande estoit la legereré de ce vaisseau, qui portoit un homme dont la fagesse estoit égale à celle des Dicux. Jusques là

L'ODYSSE'E ce Prince avoit essuyé des maux infinis, foit dans les guerres qu'il avoit heureusement terminées, soit fur la mer; mais alors plongé dans un profond sommeil il oublioit toutes ses peines. Quand la brillante estoile qui annonce l'arrivée de l'aurore se leva, le vaisseau aborda aux terres d'Ithaque. Il y a dans cette coste un port qu'on appelle le port du vieillard Phorcyne un des Dieux marins ; il est entre deux grandes rades herissées de rochers qui avancent extremement dans la mer, & qui le mettent à l'abri des vents. Dés que les vaiffeaux y sont entrez, ils n'ont rien à craindre, & ils y sont en seureté saus estre attachez. Ce port est couronné d'un bois d'oliviers, qui par leur ombre y entretiennent une fraischeur agreable, & prés de ce bois est un antre profond & délicieux confacré aux Nymphes

qu'on appelle Nayades. Tout au-

D'HOMERE. Livre XIII. 425 tour de l'antre en dedans on voit de grandes urnes & des cruches de belle pierre qui servent de ruches à des essains d'abeilles qui y font leur miel. On y voit aussi de grands mestiers taillez dans la pierre, fur lesquels les belles Nymphes travaillent à des estoffes de pourpre qui sont la merveille des yeux. Ce lieu charmant est arrosé par des fontaines dont l'eau ne tarit jamais. Pour y entrer il y a deux portes, l'une au septentrion toujours ouverte aux hommes, & l'autre au midy plus divine, car elle n'est ouverte qu'aux Dieux.

Les rameurs d'Ulysse entrent dans ce port qu'ils connoissoient depuis long-temps, & leur vaisseau avance dans les terres jusqu'à la moitié de sa longueur, si grand estoit le mouvement qu'ils luy avoient imprimé par la force de leurs rames. Ils descendent à terre, enlevent Ulysse tout endormi avec 426 L'ODYSSE'E fon lit, & l'exposent sur le rivage sans qu'il s'éveille. Ils prennent toutes ses hardes & tous les beaux presens que les Pheaciens luy avoient faits, par l'inspiration de la genereuse Minerve. Ils les mettent au pied d'un olivier hors du chemin, de peur qu'ils ne sussent exposez au pillage si quelque voyageur venoit à passer par-là avant son réveil. Cela estant fait, ils se rembarquent & reprennent le che-

min de Scherie.

Neptune n'oublia pas les menaces qu'il avoit faites à Ulysse, & s'adressant à Jupiter. comme pour interroger sa providence, il luy dit:

Grand Jupiter, pere des Dieux & des hommes, je ne seray donc plus honnoré parmi les Dieux immortels, puisque des mortels comme les Pheaciens, qu' mesme sont des cendus de moy, me méprisent. Je me persuadois qu'Ulysse ne re
tourneroit dans sa patrie qu'aprés

D'HOMERE. Livre XIII. 427 avoir souffert encore bien des pei- « nes & foutenn les nouveaux tra- « vanx que je luy préparois, car je « ne luy avois pas absolument sermé « toutes les voyes de retour, depuis « que vous luy aviez promis qu'il ar- « riveroit chez luy & que vous luy « aviez confirmé cette promesse par « un signe de teste, qui est le sçeau « asseuré de l'infaillibilité de tout ce « que vous promettez. Bien-loin « qu'il ait souffert à ce retour le . moindre travail, la moindre peine, « les Pheaciens l'ont conduit sur la « vafte mer, l'ont posé tout endormi « fur les costes d'Ithaque & l'ont « comblé de presens, car ils luy ont « donné tant d'airain, tant d'or & « une si grande quantité d'habits, « qu'il n'en auroit jamais tant em- « porté de Troye, s'il estoit arrivé « heureusement dans son Palais avec . tout fon butin.

Le maistre du tonnerre suy répond: Dieu puissant, qui esbransL'ODYSSE'E

» lez quand il vous plaist les fondements de la terre, quels discours » venez-vous de tenir! Les Dieux » immortels ne cesseront jamais de » vous honnorer. Il seroit difficile » de méprifer un Dieu auffi ancien » que vous , aussi grand & aussi ref-» pectable. Que s'il y a quelque mor-» tel qui malgré sa foiblesse ait l'in-» solence de vous resuser l'honneur » qui vous est dû, les voyes de la » vengeance ne vous sont-elles pas-» toujours ouvertes! Faites donc ce » que vous trouverez à propos; saiv » tisfaites-vous & que rien ne vous m retienne. Je me satisferay tres prompte-» ment, repartit Neptune, comme » vous m'en donnez la permission » Mais je crains toujours de vous

» offenser, & je redoute vostre co-» lere. Pour plus grande seureté je » vais donc vous communiquer mon » dessein. Je veux faire perir ce beau » vaisseau des Pheaciens au milieu de

D'HOMERE. Livre XIII. 429

la mer pendant qu'il s'en retourne, « afin qu'instruits par cet exemple, « ils renoncent à remener desormais « les hommes qui aborderont chez « eux, & je veux couvrir leur ville « d'une haute montagne qui mena- «

cera toujours de l'escraser.

Eh bien, répondit le maistre des « Dieux, voicy de quelle maniere je « croy, que vous devez executer cette « vengeance; Quand tout le peuple « sera sorti de la ville pour voir ar- « river ce beau vaisseau, & qu'on le « verra voguer à pleines voiles, chan- « gez-le tout à coup en un grand ro- « cher prés de la terre, & conservez- « luy la figure de vaisseau, asin que « tous les hommes soient émerveil- « lez & essonnez' de ce prodige; en- « suite couvrez leur ville d'une haut de « les esserayer, »

Neptune n'eut pas plustost entendu cet avis, qu'il se rendit tres promptement à l'ilse de Scherie,

L'ODYSSE'E qui est la patrie des Pheaciens, & attendit-là le retour du vaisseau. Il n'eut pas le temps de s'impatienter, car dans le moment on vit ce vaiffeau qui fendoit les ondes avec une merveilleuse legereté. Neptune s'en approche, & le poussant du plat de la main, il le change en un grand rocher auquel il donne de profondes racines, qui en l'arreftant fur les flots, appuyent ses fondements dans les abysmes. Ce Dieu s'éloigna en mesme temps. Les Pheaciens, qui estoient tous fortis de la ville, estonnez de ce prodige, » se disoient l'un à l'autre : Grands » Dieux, qui est-ce qui a lié nostre » vaisseau sur la mer à la fin de sa » course! car le vaisseau paroissoit » tout entier. Ils tenoient tous le mesme langage & aucun ne sçavoit comment cela estoit arrivé, lorsqu'Alcinous s'avançant au milieu

ASSESSED BY

u

ľ

t

10

d'eux, leur parla en ces termes.

Mes amis, voicy l'accomplisse

D'HOMERE. Livre XIII. 431 ment des anciens oracles que mon « pere m'avoit annoncez. Il me di- « soit toujours que Neptune estoit « irrité contre nous de ce que nous « estions les meilleurs pilotes qu'il y « eust au monde, & que nous ne re- « levions point de luy. Et il adjou- « toit qu'un jour ce Dieu feroit pe- « rir au milieu des flots un de nos « meilleurs vaisseaux qui reviendroit « de conduire un mortel dans sa pa- « trie, & qu'il couvriroit nostre ville « d'une montagne qui nous effraye- « roit toujours. Voilà les anciennes « prophetics que m'annonçoit ce bon « vieillard, & les voilà à moitié ac- « complies. Mais allons executons « tous l'ordre que je vais donner; « renoncez tous deshormais à con- « duire les estrangers qui arriveront « chez nous, promettez que vous « n'en conduirez jamais aucun, & « immolons à Neptune douze tau- « reaux choisis pour tascher de l'ap- « paifer, & pour l'empescher d'ache- «

å

es ris ge, ods tre fa oit le oit

## 432 L'ODYSSÉE

wer sa vengeance, en couvrant nosis tre ville de cette haute montagne is dont nous sommes encore menacez.

Ainsi parla le Roy. Les peuples furent saiss de frayeur & préparerent le sacrissee.

Pendant que les Princes & Chefs des Pheaciens faisoient leurs prieres à Neptune autour de son autel, Ulysse, qui estoit profondement endormi sur sa terre natale, se reveilla de son somme; il ne reconnut point du tout cette terre cherie, il en estoit absent depuis trop long-temps, & la Déesse Minerve l'enveloppa sur le champ d'un espais nuage, afin qu'il ne pust la reconnoistre, & qu'elle eust le temps de l'avertir de tout ce qu'il avoit à faire. Car il falloit qu'il ne fust reconnu ni de sa semme ni de ses amis, ni de ses citoyens, avant qu'il eust tiré vengeance de l'injustice & de l'insolence des Poursuivants. Voilà pourquoy cette Déesse

tr

le

Va

m

m

i'e

1

6

ta

D'HOMERE. Livre XIII. 433 Déesse fit que toute la face du pays luy parut changée, les grands chemins, les ports, la plage, les rochers qui s'avançoient dans la mer, & les arbres mesmes ; en un mot. rien n'estoit reconnoissable pour luy. Il se leva plein d'estonnement, jettant sa vûë de tous costez, & frappant ses cuisses, il dit avec de profonds soupirs: Ah! malheureux & que je suis, dans quel pays me « trouvay-je! Vais-je tomber entre « les mains d'hommes cruels & fau- « vages, ou entre les mains d'hom- « mes hospitaliers & pieux! Où vais- « je porter toutes les richesses que « j'ay avec moy! Où vais-je moy- « mesme m'égarer & me perdre! « Plust aux Dieux que je fusse de- « meuré parmi les Pheaciens, ou que « j'eusse esté à la cour de quelqu'au- « tre Prince qui m'auroit bien receu « & m'auroit renvoyé dans mes Es- « tats. Presentement je ne sçay où « cacher tous ces presens pour les « Tome II.

on.

re-

nt

n-

Iľ.

te

mettre en seureté, car il n'y a pas » d'apparence de les laisser icy, ils de-» viendroient bien-tost la proye du » premier passant. Grands Dieux! » les Princes & les Chefs des Phea-» ciens n'estoient donc pas si sages ni s si justes que je pensois. Ils m'a-» voient promis de me remener à ma » chere lihaque, & ils m'ont exposé » fur une terre estrangere! Que Ju-» piter protecteur des suppliants, & » dont les yeux sont toujours ou-» verts fur les voyes des hommes » pour punir ceux qui font mal, » punisse la persidie de ces malheu-» reux qui m'ont trompé. Mais il » faut que je compte tous mes tre-» fors, & que je voye si ces perfides, en se retirant, ne m'en ont pas em-

En finissant ces mots il fait une revûë exacte de ses trepieds, de ses cuvettes, de ses barres d'or & de fes habits, & il trouve qu'il n'y manquoit rien. Delivré de cette

» porté une partie.

D'HOMERE. Livre XIII. 435 inquietude, il ne fait plus que soupirer aprés sa chere patrie, en parcourant le rivage de la mer. Pendant qu'il est plongé dans ses tristes pensées, Minerve s'approche de luy sous la figure d'un jeune berger, beau, bien fait, de bonne mine, & tel que peuvent estre les fils des plus grands Roys. Il avoit fur ses espaules un manteau d'une belle estoffe tres fine, à ses pieds de beaux brodequins & un long javelot à la main. Ulysse fut ravi de sa rencontre, & l'abordant, il luy parla ainsi:

)(]-

1165

rt.

les,

M-

1110

les de

'nŸ

:110

Berger, puisque vous estes le « premier que je trouve dans cette « terre estrangere, je vous salue de « tout mon cœur, & je vous prie de « ne point former contre moy de « mauvais desseins; sauvez-moy tou- « tes ces richesses & sauvez-moy « moy-mesme, je vous adresse mes « prieres comme à un Dieu, & j'em- « brasse vos genoux comme vostre «

Тį

L'ODYSSÉE

A36 L'ODYSSE'E

Dippliant. Mais avant toutes cho-» ses dites-moy, je vous prie, sans » me rien déguiser, quelle est cet-» te terre, quel est son peuple, & » quels font les hommes qui l'habi-» tent ! Est-ce une isse! ou n'est-ce

» icy que la plage de quelque con-∞ tinent! Il faut que vous soyez bien peu » instruit, luy répondit Minerve, ou » que vous veniez de bien loin, puif-» que vous me demandez quelle est » cette terre. Ce n'est pas un païs » inconnu. Il est celebre jusques dans » les climats qui voyent lever le so-» leil, & dans ceux qui le voyent se » précipiter dans l'onde. Veritable-» ment c'est un pays aspre & qui n'est » pas propre à nourrir des chevaux, » mais s'il n'a pas de plaines fort spa-» cieuses, il n'est pas non plus sterile » & sec. Cette terre porte du fro-» ment & du vin en abondance, elle » a les pluyes necessaires dans les saip sons & les rosées qui réjouissent les p'Homene. Livre XIII. 437
plantes. Les chevres & les bœufs et y trouvent des pasturages excelents; il y a toutes fortes de bois et & de forests, & elle est arrosée de quantité de sources dont les Nymdhes ne laissent jamais tarir les eaux et dans la plus grande sécheresse. Entente de fur-tout connu dans les campagnes et de Troye, quoyque cette isse ou de Troye, quoyque cette isse ou de fort loin de l'Achase.

A ces paroles Ulysse sentit une joye qu'on ne peut exprimer, de se retrouver dans sa patrie, selon le rapport que luy venoit de faire la fille de Jupiter. Il répondit à cette Déesse, non pas dans la pure verité, mais en sorgeant sur le champ une fable, & en conservant toujours le caractere d'homme rusé & dissimulé: J'ay fort entendu parler « d'Ithaque, luy dit-il, dans l'isse de « Crete, qui est fort éloignée & au « milieu de la mer. Je suis venu icy « avec toutes ces richesses, j'en ay « avec toutes ces richesses.

438 L'ODYSSE'E

» faissé autant à mes enfants, & je » cherche icy un asyle, ayant esté » obligé de prendre la fuite, à cause » d'un meurtre que j'ay commis, en » tuant le fils d'Idomenée, le brave » Orsiloque, qui estoit si leger à la » course, que dans les plaines de » Crete il surpassoit ceux qui avoient » acquis le plus de réputation. Nof-» tre querelle vint de ce qu'il vou-» loit m'oster ma part du butin qui » m'estoit eschûë à Troye, & que » j'avois acquise par tant de travaux » & de dangers que j'avois essuyez » & à la guerre & sur la mer, car » il conservoit contre moy quelque » ressentiment de ce qu'à Troye je » refusois d'obéir à son pere, & » que je voulois commander separe-» ment mes Compagnons. Je le per-» çay d'un coup de pique dans un » chemin où je luy avois dressé une » embuscade assisté d'un de mes amis. » La nuit estoit fort obscure, per-» sonne ne nous vit, & je le tuay sans

D'HOMERE. Livre XIII. 439 estre apperceu. Dés le lendemain à « la pointe du jour je trouvay heu- « reusement un vaisseau de Phœni- « cie qui estoit prest à faire voile, je « priay ces Phœniciens de me rece- « voir & de me rendre ou à Pylos, « ou en Elide, où regnent les Epé- « ens, & pour les y engager je leur « donnay une partie de mon butin, « mais les vents contraires les éloi- « gnerent toujours de ces costes . « quelques efforts qu'ils sissent pour « y aborder, car its n'avoient aucu- « ne mauvaise intention; nous fus- « mes jettez hier pendant la nuit fur « cette plage; nous avons eu beau- « coup de peine à gagner ce port, & « nous estions si accablez de travail « & de lassitude, que nous ne pensas- « mes pas seulement à prendre un le- « ger repas, quoyque nous en euf- « fions grand besoin, mais estant tous « descendus du vaisseau nous nous « couchasmes sur le rivage. J'estois « le las que je fus bien-toft enseveli . T iiii

440 L'ODYSSEE

y dans un profond sommeil. Les

Pheniciens, pour profiter du vent

qui venoit de changer, ont débar
qué ce matin toutes mes richesses,

les ont sidellement mises prés du

lieu où j'estois endormi, & s'estant

rembarquez ils ont fait voile vers

Sidon. C'est ainsi que je suis de
meuré seul dans cette terre estran
gere, livré à de cruelles inquietu
des, dont je n'attends le soulage
ment que de vostre secours.

Ainsi parla Ulysse. La Déesse sourit de voir sa dissimulation, elle le prit par la main, ce n'estoit plus sous la figure d'un pasteur, mais sous celle d'une semme d'une excellente beauté, d'une taille majestueuse & telle que sont les personnes qui ont esté bien élevées.

Elle fuy parla en ces termes:

Celuy-là feroit bien fin & bien

fubtil qui vous furpasseroit en tou
tes sortes de dissimulations & de ru
fes. Un Dieu mesme y seroit em-

D'HOMERE. Livre XIII. 441 Barrassé. O le plus dissimulé des « mortels, homme inespuisable en « feintes, en détours & en finesses. « Dans le sein mesme de vostre pa- « trie vous ne pouvez vous empes? « cher de recourir à vos fables & à a vos déguisements qui vous sont fa- amiliers des vostre naissance. Mais « laissons-la les tromperies, que nous a connoissons si bien tous deux; car « li vous estes le premier des mortels a pour imaginer des fables pleines a d'invention & de prudence, je puis \*\* dire que parmi les Dieux j'ay la a reputation d'exceller dans ces ref- « fources que la sagesse peut fournir. « Ne reconnoissez-vous point enco- « re la fille de Jupiter, la Déesse Mi-« nerve, qui vous affifte, qui vous foutient & qui vous conserve dans "" tous vos travaux, & qui vous a ren- a. du si agréable aux yeux des Phea-w ciens, que vous en avez receu tou-« tes fortes d'affiffances ! Presente-« ment je fuis venue jey pour vous «

17

dı

int crs

le-

Į)e

١,

it

442 L'ODYSSEE

» donner les confeils dont vous avez » besoin, & pour mettre en seureté » tous ces beaux presens dont les » Pheaciens vous ont comblé à vof-» tre départ par mes inspirations se-» cretes. Je veux aussi vous appren-» dre tous les chagrins & tous les » perils auxquels la destinée va en-» core vous exposer dans vostre pro-» pre Palais. C'est à vous de vous-» munir de force pour les supporter » courageusement puisque c'est une » necessité. Gardez-vous bien sur-» tout de vous faire connoistre à per-» sonne, ni à homme ni à femme, & » de découvrir vos desseins. Souf-» frez dans le filence tous les maux, w tous les affronts & toutes les info-» lences que vous aurez à essuyer des » Poursuivants & de vos sujets mes+ w mes.

mes.

Grande Déesse, repartit Ulysse,
il feroit bien disficile à l'homme
a le plus clairvoyant de vous reconnoistre quand vous voulez vous ca-

D'HOMERE. Livre XIII. 443 cher, car vous prenez comme il « vous plaist toutes sortes de figures. « Je sçay fort bien, & je ne l'oublie- « ray jamais, que vous m'avez esté « toujours favorable pendant que « nous avons combattu fous les murs « d'Ilion. Mais dés le moment qu'a- « prés avoir saccagé cette superbe « ville nous nous fusmes embarquez « & que Dieu eut dispersé tous les « Grecs, vous ne vous estes plus « montrée à moy, & je ne vous ay « plus vue fur mon vaisseau vous « tenir prés de moy pour me garan- «« tir des maux dont j'estois conti- « nuellement affailli; mais abandon- « né à moy-mesme, j'ay esté errant «: toujours accablé de travaux & le « cœur rongé de chagrins, jusqu'à « ce moment que les Dieux ont enfin daigné me délivrer de toutes « ces miseres. Il est vray que lorsque " je gagnay les costes des Pheaciens, a: vous m'encourageastes par vos pa- « voles, & vous eufles la bonté de «

eté les

of-

les

nê

r

å fx, L'ODYSSE'E

» me conduire vous-mesme jusquest » dans le Palais d'Alcinous. Aujour-» d'huy j'embrasse vos genoux, & je-» vous conjure au nom de voître: » pere de me dire s'il est vray que je » sois de retour dans ma patrie, car » je me deffie de ce bonheur, & je » crains que ce ne foit encore icy-» quelque terre estrangere, & que » vous ne m'ayez parlé comme vous \* avez fait que pour vous mocquer » de moy & pour m'abuser par de » vaines esperances; dites moy donc, » je vous prie, s'il est bien vray que » je sois sur les terres d'Ithaque.

» Vous estes toujours le mesme, » repartit Minerve, & voilà de vos » foubçons. Mais je ne veux pas-» vous abandonner & vous précipi-» ter par là dans des malheurs inévi-» tables. Car je voy que vous estes » un homme sage, d'un esprit tou-» jours present & plein de modera-» tion & de prudence, & voilà-les » gens qui sont dignes de ma pro-

D'HOMERE. Livre XIII. 445 tection. Tout autre qui revien- \* droit d'un voyage aussi long, au- a roit de l'impatience de revoir sa « femme & ses enfants. Et vous, « bien-loin d'avoir cette impatience, « vous ne voulez pas seulement aller « apprendre de leurs nouvelles avant « que d'avoir esprouvé la sidelité de « vostre femme. Sa conduite est telle « que vous pouvez la desirer, car elle « est toujours enfermée dans vostre « Palais, & passe tristement les jours « & les nuits à soupirer & à répan- « dre des larmes. Si je ne vous ay « pas secouru depuis vostre embar- \* quement, c'est que je n'ignorois « pas que vous vous tireriez de tous @ ees dangers; je seavois fort bien « qu'aprés avoir perdu tous vos » Compagnons, vous retourneriez « enfin dans vostre patrie, & je n'ay a pas voulu sans necessité m'opposer « au Dieu de la mer qui est mon on- « cle, & qui a conceu contre vous « une haine implacable, parce que «

r-je re je ar je cy ne na er de

L'ODYSSE'E

» vous avez aveuglé son cher fils... » Mais pour vous faire voir que je » ne vous trompe point, je vais vous » faire reconnoistre les lieux & vous-» montrer Ithaque telle que vous » l'avez, laissée. Voilà le port du » vieillard Phorcyne un des Dieux » marins; le bois d'oliviers qui le » couronne, c'est le mesme que vous » y avez toujours vû ; voilà prés de » ce bois l'antre obscur & délicieux » des Nymphes qu'on appelle Naya-» des, c'est le mesme où vous avez » offert tant de fois à ces Nymphes » des hecatombes parfaites ; cette » montagne couverte d'une forest, » c'est le mont Nerite.

En achevant ces mots, la Déesse dissipa le nuage dont elle l'avoit environné, & dans l'instant il reconnut la terre qui l'avoit nourri. On ne sçauroit exprimer les transports de joye qu'il sentit en revoyant cette terre cherie, il la bai fa, & en élevant ses mains, il adressa

D'HOMERE. Livre XIII. 447
aux Nymphes cette priere. Belles a
Nayades, filles de Jupiter, je n'ef- a
perois pas d'effre affez heureux a
pour vous revoir de ma vie; puif- a
que j'ay ce bonheur, contentez- a
vous prefentement, douces Nym- a
phes, des vœux finceres que je a
vous- prefente. Bien-toft, fi la a
grande Minerve, qui préfide aux a
affemblées des peuples, continué de a
me favorifer & qu'elle conferve ma
vie & celle de monfils, je vous of- a
friray, comme je failois autrefois, a
des facrifices qui vous marqueront a
ma joye & ma reconnoissance.

Ne doutez point de mon secours, repartir Minerve, & qu'aucune dessince ne vous inquiete. «
Retirons d'abord dans le sond de 
l'antre toutes ces richestes, asin «
que vous les conserviez, & nous «
délibererons ensuite sur le parti «
que nous devons prendre. «

En parlant ainsi elle entre dans cette caverne obscure, & cherche

L'ODYSSE'E dans tous les coins une cache fi delle. Ulysse la suivoit & portoit tout l'or, le cuivre & les habits que les Pheaciens luy avoient donnez. Il les met dans l'endroit que Minerve Iuy montra, & en fortant, la Déesse ferma elle-mesme l'entrée de la caverne avec une groffe pierre. Ils s'affirent tous deux ensuite au pied d'un olivier, & se mirent à consulter sur les moyens qu'ils devoient choifir pour punir l'insolence des Poursuivants. Minerve parla la premie-» re, & dit : Divin fils de Lacrte, » sage Ulysse, c'est icy qu'il faut » employer tout vostre esprit pour » trouver les moyens de faire mor-» dre la poussiere à ces insolents, qui » depuis trois années regentent dans » vostre Palais, & poursuivent vos-» tre femme, en luy offrant tous les » jours de nouveaux presents. Elle

» ne fait que soupirer aprés vostre » retour; elle les amuse tous, & fe D'HOMERE. Livre XIII. 449 promet à chacun, en leur en « voyant tres souvent des messages. « Mais ses pensées ne répondent « guere à ces démonstrations. «

ą.

y.

ŗŧ

nê

er,

uric-

li

of or of

Grands Dieux ! s'escria Ulysse, « un fort aussi funeste que celuy d'A- « gamemnon m'attendoit donc dans « mon Palais, si vous n'aviez eu la « bonté de m'avertir de tout ce qui « fe passe! continuez-moy, grande α Déesse, vostre protection. Ensei- a gnez-moy comment je dois me « prendre à chastier ces insolents, « tenez-vous prés de moy, inspirez- « moy la mesme force & le mesme « courage que vous m'inspirastes « lorsque nous saccageasmes la su- « perbe ville de Priam. Car si vous « daignez m'affister de mesme, gran- « de Minerve, fussent-ils trois cents, « je les attaqueray seul, & je suis « feur de les vaincre.

Je vous affisteray fans doute, re- «
prit Minerve, & je ne vous per- «
dray pas de vûë un moment quand »

450 L'ODYSSE'E nous executerons ce grand e

» nous executerons ce grand exploit, » & je pense que bien-tost quelqu'un » de ces Poursuivants, qui confa-» ment vostre bien & qui se nourris-» fent de vaines esperances, inonde-» ra de son sang la salle du festin. » Mais avant toutes choses je vais-» vous rendre méconnoissable à tous » les mortels. Je vais dessecher & ri-» der vostre peau, faire tomber ces » beaux cheveux blonds, yous cou-» vrir de haillons si vilains, qu'on » aura de la peine à les regarder, & » ces yeux fi beaux & si pleins de » feu, je vais les changer en des yeux » esteints & esraillez, afin que vous » paroissiez difforme à ces Poursui-» vants, à vostre femme & à vostre » fils. Ainsi changé, la premiere cho-» se que vous devez faire, c'est d'al-» ler trouver vostre fidelle Eumée à » qui vous avez donné l'intendance » d'une partie de vos troupeaux; c'est » un homme plein de sagesse, & qui

» est entierement dévoué à vostre fils

οù

d

D'HOMERE. Livre XIII. 45E & à la sage Penelope. Vous le trou- « verez au milieu de ses troupeaux « qui paissent sur la roche Coracien- « ne prés de la fontaine d'Arethuse, « où ils se nourrissent du fruit des « chesnes, qui est la nourriture la « plus propre pour les engraisser. « Demeurez-là prés de luy, & faites- « vous instruire de tout ce que vous « devez sçavoir, pendant que j'iray à « Sparte pour faire venir vostre fils, « qui est allé chez Menelas pour taf- « cher d'apprendre de vos nouvelles, « & de découvrir si vous estes en- « core vivant.

前地的

OU

)Q•

00

å,

UX

LLS

Mais, sage Minerve, répondit «
Ulysse, permettez-moy de vous «
demander pourquoy vous ne l'a- «
vez pas informé de ce qui me regarde, vous qui sçavez toutes cho- «
fes. Est-ce pour le faire errer com- «
me moy sur la vaste mer avec des «
peines infinies, pendant que ses enmemis, profitant de son absence, «
consumeront son bien!

Ne soyez point en peine de vos-» tre fils, répondit la sage Minerve, » je luy ait fait entreprendre ce voya-» ge, & je l'ay conduit moy-mesme, » afin qu'il se fist une bonne répu-» tation. Il n'est exposé à aucun dan-» ger ; il est en repos dans le Palais » du fils d'Atrée, où il est traité avec » beaucoup de magnificence, & où » il a tout à souhait. Il est vray que » ces jeunes Princes qui commettent » tant de defordres dans vostre mai-» fon, l'attendent au passage sur un » vaiffeau, & luy ont dresse une embuscade pour le tuer à son retour, » mais leur pernicieux deffein leur » fera funeste.

En finissant ces mots elle le toucha de sa verge, & d'abord sa peau devint ridée, ses beaux cheveux blonds disparurent, ses yeux viss & pleins de seu ne parurent plus que des yeux esteints, en un mot ce ne sut plus Ulysse, mais un vieillard accablé d'années & hideux à

D'HOMERE. Livre XIII. 453 voir. La Déesse changea ses beaux habits en vieux haillons enfumez & rapetassez qui luy servoient de manteau, & par dessus elle l'affubla d'une vieille peau de cerf dont tout le poil estoit tombé, elle luy mit à la main un gros baston, & sur ses espaules une besace toute rapiecée, qui attachée à une corde, luy pendoit jusqu'à la moitié du corps. Aprés que la Déeffe & luy eurent pris ensemble ces mesures, ils se separerent, & Minerve prit le chemin de Sparte pour luy ramener ion fils.



## REMARQUES

SUR

## L'ODYSSEE D'HOMERE.

## LIVRE XIII.

Page NE font occuper que du plaisse 416. Ngu'ils ont eu à l'entendre Car de plaisir que donnent ces contes bastis avec tant d'art sur la verité, dure encore song-temps aprés qu'on les a entendus.

Je ne croy pas qu'à vostre départ de cette ille vous vous-égariez de vostre chemin l'Car il a desja establi dans le v111. Liv. que les vaisseaux des Pheaciens sont doücz d'intelligence, qu'ils scavent le chemin de toutes les villes, & qu'ils font les seuls à qu'il n'arrive jamais aucun mal dans les plus longues courses.

Page 417. Princes, qui estes receus tous les jours à ma table I II y a dans le Grec: Princes, qui beuvet tous les jours à ma table. Les Grecs se servoient du mot mous nous servons de nostre mot boire pour dise manger. Quand boirons-

REMARQ. SUR L'ODYS. Liv. XIII. 455 mous ensemble! nous venons de boire avec luy, &c.

Et qui avez le plaisir d'entendre ce chantre divin] Il parle de Demodocus: la table d'Alcinous n'estoit jamais sans musique.

Que vous, qui par vos confeils m'aydez, à gouverner mes peuples] Alcinoüs făit bien voir encore icy la fuperiorité qu'il avoit fut les douze Princes qui composoient son conseil. Ils ne gouvernoient que sous suy, & Alcinoüs avoit la principale autorité, comme je l'ay expliqué sur le v111. Livre.

Mais que chacun de nous hay donne encore un trepied & une euwette] En verité les contes qu'Uyffe vient de faire valent bien un present en particulier. Homere sçait bien relever le merite de la Poĕsse. Il n'y a rien que ces fables, si ingenieusement inventées, n'arrachent à de fins connoisseurs, mais pour ces gens groffiers dont les oreilles par une cire naturelle sont bouchées à cette douce harmonie, & pour qui les Graces mesmes mont point d'apaît, ils ne daignent pas les recevoir, ou s'ils les recivent par vanité, ils les renvoyent sans honneur par ignorance, comme dit Theocite, d'appinus d'unique, & chacun dit,

Αὐτώ μοί π γένοιδ, Θεοί πμώσον ἀοιδειζ.

456 REMARQUES

Amassons du bien , & que les Dieux beniffent les Poëtes. On peut voir sur cela la 16. Idylle de Theocrite, qui semble plus faite pour nostre secle que pour le sien. Alcinoüs fait icy le procés à tous ces barbares qui n'honorent pas les Poëtes, car aprés avoir comblé Ulysse de presents, comme son hoste, il luy en fait de nouveaux en particulier pour honorer ses Fables & sa Poesse, & il veut que les presens se fassent aux dépens du public, & que tout le monde y contribue; car comme la Poesse est un bien public, il faut aussi que le public l'honore & la récom-

penfe. Nous retirerons par une imposition generale la dépense que nous aurons faite] Quand il n'a esté question que de saire à Ulysse les presens d'hospitalité, le Roy & les Princes de sa cour les ont faits à leurs dépens fans rien exiger du peuple; mais quand il est question d'honorer un homme d'un esprit admirable & qui a des talents merveilleux, le Roy veut que cela se fasse aux dépens du public, qui est instruit & diverti par ses fables. Car ces presens qu'on fait à Ulyffe, c'est à Homere mesme qu'on les sait, c'est sa Poësie qu'on honore. Ce passage presente une coutume bien remarquable pour la forme du Gouvernement. Alcinous & les Princes de sa cour sont à Ulysse des presens dont ils font payer au peuple sa part sans le

confulter.

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIII. 457 Konfalter, & qu'ils retirent ensuite par une

impolition generale.

Page 418. Rendit le repas délicieux par ses chams | Homere ne s'amuse pas à rapporter ces chants, comme il auroit fait en une autre occasion, car le temps presse, & cela ne pouvoit s'accorder avec l'impatience qu'Ulysse avoit de partir.

Page 420. Veüillent les Dieux les rendre heureux pour moy] Homere a donc connu cette verité, que les Princes ont beau nous faire des presens & nous donner tout ce qui nous est necessaire, tout cela ne nous fert de rien si Dieu n'y répand sa benediction, & ne les rend heureux pour nous, autrement ils nous seroient funestes.

Et que les Dieux vous donnent toutes les vertus, qu'ils répandent sur vous à pleines mains toutes sortes de prosperiter] Homere dit cecy en quatre mots, Seoi of apertui omiorian marrolli. Que les Dieux yous donnene toute sorte de vertu. Sous le nom de vertu. sipeme, il comprenoit toutes les fortes de prosperitez, zarox Ciar, parce qu'ils les regardoient comme le fruit de la vertu. Je croy que Callimaque a expliqué & estendu cet endroit, quand il a dit dans son Hymne à Jupiter .

O'ur' aperns attep oxfos inistroy aropas dé Eer.

Tome II.

458 REMARQUES

O'UT' aperth aperoco. Didou Maperiul te &

Ni les richesses ne peuvent rendre les hommes heureux sans la vertu, ni la vertu sans les richesses. Donnez - nous donc, grand Dieu, les richesses èr la vertu.

Page 4.2 1. Ulysse seul se leva, ès presentant sa coupe à la Reyne Ulysse se leve, à aprés avoir sait sa libation debout, il presente sa coupe à la Reyne pour sa prier de boire la premiere, comme c'estoit la coutume, & c'est ce qu'ils appellojent. Operaires. Je croy l'avoir desja remarqué.

Page 4.2. En achevant ees mots Ulysse fortit de la falle]. Je me souviens que la princer sois que je sids Homere, & j'estos alors sort jeune, je sus un peu saschée qu'Ulysse eust oublié la Princesse Nausica, & qu'il n'y eust pas iky un petit mot pour elle: Mais j'ay bien connu depuis que la Princesse n'estant pas presente, car elle n'assistoi point à ces sestins, Ulysse n'en devoir parler, de peur de donner quelque soupon. D'ailleurs les vœux qu'il fait pour els sont la Reyne dans se compliment admirable qu'on vient de lire.

Page 424. Quand la brillante essoile, qui annonce l'arrivée de l'aurore se leva, le vaissun l'Oddssee. Love XIII. 456 feau d'Ulysse aborda aux terres d'Ithaque Ce vaisseau arive de Corcyre à thaque en une nuit, & la veritable distance des lieux fait voir que cela est possible. Homere estoit donc bien instruit. Mais comme il a dépaisé cette isle des Pheaciens, & qu'il l'a transportée dans l'Océan, cette diligence feroit incroyable s'il ne l'avoit sauvée, en nous avertissant que les vaisseaux des Pheaciens voloient plus vilte que l'épervier, & qu'ils égaloient la rapidité de la pensée.

Appellé le pert du vieillard Phorcyne ]
Photcyne, ou Phorcys, efloit fils de l'Océan
& de la Terre; ce port d'Ihaque luy efloit
consacré & il y avoit peut-estre un temple.
Ce port existoit sans doute du temps d'Homere, & s'il n'est plus aujourd'huy, il en
faut accuser les siecles qui changent tout.

Et prés de ce bois est un antre prosond èr délicieux of On prétend que cet antre des Nymphes est une allegorie qui renserme un mystere tres prosond actres merveilleux. Le sçavant Porphyre s'est occupé à l'expliquer dans un Traité qu'il a fait exprés, à je croy que c'est l'antre de Platon qui suy a donné cette idée. Il dit donc que cet antre c'est ce monde; il est appellé objeur à agréable, seposése, émogrée, objeur, parce qu'il est fait d'une matiere qui estoit tenebreuse

& fans forme, & agréable, parce qu'il eff devenu agréable par l'ordre & par l'arrangement que Dieu y a mis; Il est consacré aux Nymphes, c'est à dire, qu'il est destiné pour l'habitation des ames qui viennent à la naissance; Ces urnes & ces cruches de belles pierres, ce sont les corps qui sont paistris de terre; Les abeilles qui y font leur miel, ce font ces ames qui y font toutes leurs operations, & qui animant ces corps, les empefchent de se corrompre; Cet ouvrage merveilleux que ces Nymphes font sur leurs mestiers, c'est ce tissu admirable de veines, d'arteres & de nerfs qu'elles estendent sur les os comme fur des mestiers; Les fontaines qui arrosent cet antre, ce sont les mers, les rivieres, les estangs, & les deux portes, ce sont les deux poles; celle qui est au septentrion est ouverte aux ames qui descendent à la vie, & celle du midy est ouverte à ces mesmes ames qui s'en retournent au ciel. Vollà un précis de l'explication de Porphyre; elle est tres ingenieuse & tres vraysemblable. Je fuis pourtant tres persuadée qu'il y aura bien des gens qui diront que jamais Homere n'a pensé à de fi grandes merveilles, & qu'il n'a fait icy que son mestier de peintre. Qui ne sçait que les peintres peignent souvent d'imagination sans autre dessein que de plaire aux yeux! Cela est vray, mais ce n'est pas la methode d'Homere. Pour fonder cette

sún L'ODYSSE'E. Livre XIII. 46 r explication de Porphyre on peut dire qu'il eft certain que dans ces anciens temps, ces fortes d'allegories eftoient fort en vogue, nous n'en pouvons pas douter, puisque Salomon luy-messime dans le dernier chapitre de l'Ecclessate, en a fait une tres belle sur l'estat où l'homme se trouve dans sa vieillesse. Toutes ses parties du corps sont destgnées par des figures tres justes & qui les expriment parfaitement.

Page 425. Et leur vaisseau avance dans les terres jusques à la meitié de sa longueur Et voilà une grande marque qu'ils connoissient ce port, car s'ils ne l'avoient pas connu, ils n'auroient osé pousser si fort leur vaisse.

seau contre terre pendant la nuit.

Ils descendent à terre, enlevent Ulysse tout endermi, èr l'exposent sur le rivage sans qu'il s'eveille ] Cette exposition d'Ulysse tout endormi a est blassmée des Anciens comme peu vraysemblable. Plutarque dans son Traité comment il sant lire les Poètes; nous apprend que les Tyrrheniens, pour la sonder en quelque sorte, saisoient des histoires par lesquelles il paroisoit qu'Ulysse estoit naturellement grand dormeur, ce qui saisoit qu'on avoit souvent de la peine à luy parler. Mais comme cela ne leur paroisoit pas encore suffiant pour justifier ce conte, ils disoient que ce sommeil d'Ulysse estois

n'i

'n

Street In Labor

462 REMARQUES
un fommeil feint, car ayant honte de remvoyer les Pheaciens sans les recevoir chez
uy & sans leur saire des presens, & ne pouvant le faire sans estre reconnu, il fit semblant de dormir pour éviter tous ces inconvenients. Mais de tous les Critiques qui ontparté de ce passage d'Homere, Aristote est

blant de dormir pour éviter tous ces inconvenients. Mais de tous les Critiques qui ont parlé de ce passage d'Homere, Aristote est celuy qui en a le mieux jugé. Dans l'Odyffée, dit-il, Poëtiq chap. 25. l'endroit ou Ulysse est exposé par les Pheaciens sur le rivage d'Ithaque, est plein de ces absurditez qui ne servient pas supportables si un méchant Poete nous les eust données, mais ce grand homme les cache toutes sous une infinité de choses admirables dont il affaisonne toute cette partie de son Poëme, & qui sont comme autant de charmes qui nous empefchent d'en appercevoir le défaut. Et il propose cela pour un exemple du précepte qu'il vient de donner, que le Poëte en dressant le plan de son sujet, doit éviter tout ce qui paroist déraisonnable ; mais que si le sujet est fait de maniere qu'on ne puisse éviter quelqu'un de ces endroits qui paroissent abfurdes, il faut le recevoir, fur-tout s'il peut contribuer à rendre le reste plus vraysemblable, & il faut l'embellir par tous les ornements qu'il est capable de recevoir. Et c'est ce qu'Homere fait icy. Il a bien vû que cette exposition avoit quelque chose d'absurde, mais il n'a pourtant pas esté re-

2

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIII. 462 buté de cette absurdité, & ne pouvant la changer, il s'en est servi pour rendre le reste: vraysemblable; car il falloit necessairement. qu'Ulysse abordast seul à Ithaque, afin qu'ilpust y estre caché. S'il eust esté éveillé, les Pheaciens auroient esté obligez de le suivre, ce qu'Ulysse n'auroit pû ni resuser honnestement, ni accepter avec seureté. Homere n'avoit pas d'autre moyen pour dénouer heureusement sa fable. Et pour cacher cette absurdité il ramasse tout ce qu'il a de force & d'adresse, & jette dans cette partie de son Poëme tant de choses merveilleuses, que l'esprit du Lecteur enchanté ne peut plus en aucune maniere s'appercevoir de ce défaut, il est sur cela aussi endormi qu'Ulysse, & il ne sçait non plus que luy comment on l'a mis-là. C'est l'endroit d'Homere le plus orné par les fictions, & le plus travaillé pour le style. Si j'avois pû conserver dans ma Prose les beautez de ses vers & faire sentir seur harmonie, je suis seure qu'il n'y auroit point de Lecteur qui n'avouast qu'Homere est le plus grand enchanteur qui fut jamais. Pour y suppléer on n'a qu'à lire les Remarques de M. Dacier sur cet endroit de la Poëtique, où it rassemble toutes les merveilles qui y sont & fait tres bien sentir toute l'adresse du Poëte en cet endroit. Le jugement d'Aristote est admirable, & le précepte qu'il tire: V iii

de cette pratique d'Homere est tres important & d'une tres grande utilité; Il faut reserver, dit-il, tous les ornements de la diction pour les endroits soibles; ceux qui renserment de beaux sentiments ou des mœurs n'en ont aucun besoin, une expression esclatante de lumineuse leur nuit au contraire, de ne sert qu'à les cacher.

Page 429. Quand tout le peuple sera sont de la ville pour voir arriver ce vaisseau III y a un air de verité merveilleux dans la maniere dont se fait ce prodige; c'est Jupiter qui ordonne luy-mesme comme il doit se faire, & c'est à la vûë de tout un peuple que Neptune sait cette metamorphose. Peut-on douter d'une chose qui a un si grand nombre de temoins! Voilà l'adresse du Poëte pour rendre croyables ces contes. Il y a de l'apparence que cette sable est sondée sur ce qu'il y avoit peut-estre prés de Corcyre quelque rocher qui avoit à peu prés la figure d'un vaisseau.

Et conservez-luy la figure de vaisseau, asinque tous les hommes dans tous les temps ]
Car c'est cette figure qui le mettra en estat d'estonner & d'instruire toute la posserité, parce que tous ceux qui le verront, frappez de cette figure, ne manqueront pas d'en

demander la raison.

Et le poussant du plat de la main, il le

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIII. 465 change en un grand rocher] Voicy une metamorphose bien merveilleuse, mais est-elle vraysemblable! ouy sans doute, aprés toutes les mesures qu'Homere a prises pour en fonder la vraysemblance & pour en establir la verité. Aristote, Poëtiq. chap. 25. nous apprend que dans le Poeme Epique on a la liberté de pousser le merveilleux au de-là des bornes de la raison. Il faut, dit-il, jetter le merveilleux dans la Tragedie, mais encore plus dans l'Epopée, qui va en cela jusqu'au déraisonnable. Et il en adjoute la raison, Car comme dans l'Epopée on ne voit pas les personnes qui agissent, tout ce qui passe les bornes de la raison est tres propre y produire l'admirable & le merveilleux. Si un Poëte tragique exposoit à nos yeux un vaisseau changé en rocher, cela seroit ridicule, car nos yeux le démentiroient dans le moment. Mais dans l'Epopée il n'est point démenti, parce qu'on ne voit pas la chose & qu'on ne l'apprend que par le recit. Il ne faut pourtant pas s'imaginer, comme M. Dacier l'a remarqué dans ses Commentaires, qu'Aristote conseille aux Poëtes de mettre dans le Poëme Epique des choses évidemment impossibles ou incroyables, & qu'il leur donne une pleine licence de les porter à un excés qui détruise ouvertement la vraysemblance & qui choque la raison. Comme dans la Tragedie le vraysemblable

doit l'emporter sur le merveilleux, sans l'enbannir, dans le Poëme Epique le merveilleux doit l'emporter sur le vraysemblable sans le destruire, & il ne le destruit point si le Poëte a l'adresse de conduire son Lecteur, & de le préparer à ce merveilleux par une longue suite de choses qui tiennent elles-mesmes du miracle, & qui l'empeschent de s'appercevoir de la tromperie qu'on luy fait, & c'est ce qu'Homere a fort bien obfervé. Virgile, qui escrivoit dans un fiecle plus approchant du nostre, n'a pas fait difficulté de l'imiter, car comme Homere fait changer le vaisseau des Pheaciens en rocher, il fait changer les vaisseaux d'Enée en autant de Nymphes de la mer. Il y a de l'apparence que la Tradition des metamorphofes miraculeuses que nous lisons dans l'Escriture sainte, comme d'une baguette changée en serpent & de ce serpent changé en baguette, de la femme de Lot convertie en statuë de sel, s'estant répanduë en Grece, avoit donné aux Payens une grande idée de la Divinité, & à Homere l'audace d'imiter dans sa fiction une verité qui avoit pour fondement le pouvoir infini de Dieu mesme. Mais quoyque la nature de l'Epopée permette & souffre ces fortes de metamorphoses, le Poëte ne doit pas en abuser, & elles doivent estre rares. Il me semble qu'il n'y en a qu'une dans Homere, & une dans SUR L'ODYSSÉE. Livre XIII. 467 Virgile. Il faut encore, comme l'a fort bien remarqué l'Auteur du Traité du Poème Epique, que toutes ces machines, qui exigent la vraysemblance divine, foient dégagées de l'action du Poème, de telle sorte que l'on puisse les en retrancher sans deftruire cette action; mais celles qui sont neclaires à l'action & qui en sont des parties essentiales, doivent estre fondées sur la vraysemblance humaine & non sur la simple puissance de Dieu.

Page 4, 11. Et les voilà à moitié accomque je vais donner] Voicy an oracle formet qui contient deux menaces. La première est accomplie par le changement du vaisseau en rocher. L'autre n'est pas moins sure, mais Alcinoüs croit qu'on pourra la prevenir, en desarmant la colere du Dieu qui est irrité. Alcinoüs, c'est' à dire Homère, connoissoit donc cette verité certaine, que Dieu n'accomplit pas toujours ses menaces, & qu'il se laisse siéchie par le repentir de ceux

qui l'avoient offensé.

Page 4.3. Pendant que les Princes èr Chendant que les Princes èr Alexane autour de son autel Homere ne nous dit point icy si le sacrifice de ces Princes su agréé, si leurs prieres furent exaucées, & si Neptune fut appais, mais il le fait entendre par son filence: il ne nous dit

 $\mathbf{V}$  v

point que la seconde menace sut effectuée; & il nous l'auroit dit si elle l'avoit esté. Il fait entendre que Dieu se laisse sléchir, & que lors mesme qu'il a commencé à punir, par un retour à luy on peut arrester son bras prest à frapper les derniers coups de sa vengeance. Les Payens avoient ces sentiments, comme l'Escriture mesme nous l'apprend par l'exemple des Ninivites, & cette histoire est à peu prés du temps d'Homere. Quand Jonas leur eut annoncé de la part de Dieu que dans quarante jours leur ville seroit destruite, ils firent penitence, s'humilierent, & dirent, Quis scit si convertatur & ignoscat Deus, & revertatur à furore iræ suæ, & non peribimus. Qui sçait si Dieu ne se rerentira point, s'il ne pardonnera point, s'il ne renoncera point à la fureur de sa colere, er s'il ne nous empeschera pas de perir. Jon. 3. 9.

Il en esseit absent depuis trop long-temps.]
Vingt ans ne sufficnt pas pour rendre une
terre méconnosissable à un homme qui y
est né, & qui avoit desja quelque âge quandil l'a quittée. Mais cela rend le miracle de
ce changement plus aisé & plus vraysembla-

ble.

La Déesse Minerve l'enveloppa sur le shamp d'un espais nuage, asin qu'il ne pust la reconnoistre] Il me paroist que ces derniers mots, asin qu'il ne pust la reconnoistre,

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIII. 469 ont esté mal pris par les Interpretes : le Grec dit, epec pur autor ayrasor reugeers Et on l'a expliqué, afin de l'empescher d'estre reconnu. Et illum ipfum ignotum faceret. Ce n'est point du tout là le sens. Minerve n'enveloppe point Ulysse d'un nuage pour le rendre inconnu, mais pour luy rendre sa terre méconnoissable, pour l'empescher luy de la reconnoistre. Ce nuage estoit pour luy comme un verre qui changeoit la face des objets. Les Interpretes ont fait cette faute, pour ne s'estre pas apperceus qu'icy ayons n'est pas seulement passif, mais ausse actif, c'est à dire, qu'il ne signific pas seulement qui n'est point connu, mais aussi qui ne connoist point; aywas est comme dyws. qui est actif & passif, comme nous l'asseure le Scholiaste de Sophocle sur l'Oëdipe, istor Se on to dyrois nal airl में μι γινωσκόμενος δίρητα, και αντί τε μπ μνώσκων. Il faut fçavoir, dit-il, que le mot dyens se trouve employé pour dire celuy qui est inconnu, & pour celuy qui ne connoist point. Et une marque seure que a yeurs a icy la signification active, c'est qu'Homere nous dira dans la suite, La Déeffe dissipe le nuage dont elle l'avoit enveloppé, & à l'instant il reconnoist la terre qui l'avoit nourri. On a fait des fautes infinies en cette langue pour n'avoir pas pris garde à cette double fignification de certains mots.

Voilà pourquoy cette Déesse fit que toute la face du pays luy parut changée ] Car s'ill'avoit reconnuë, il seroit peut-estre allé droit à la ville sans aucun ménagement, & fans prendre les mesures necessaires pour tirer vengeance des Poursuivants. Il auroit esté reconnu, & par-là ses affaires estoient ruinces.

Page 434. Grands Dieux, les Princes & Chefs des Pheaciens n'estoient donc pas s sages ni si justes! ] Le Grec dit, n'estoient pas si prudents ni si justes, von poveç ovolv Singles. Et cela me paroist remarquable, Homere fait toujours entendre que la prudence veut toujours que l'on soit juste. En effet on n'est jamais injuste que par igno-

rance, par imprudence.

Mais il faut que je compte tous mes trefors, & que je voye si ces perfides | Ulysse ne compte pas ses tresors par un esprit d'avarice dans la crainte d'en avoir perdu une partie, cela seroit trop miserable, sur-tout dans l'estat où il est. Mais il fait cette revûë pour avoir des preuves certaines de la mauvaise foy ou de la fidehté des Pheaciens, car s'ils ont emporté une partie de ces richesses, il n'a plus à douter de son malheur; & s'ils ne luy ont rien pris, il doit suspendre fon jugement, & attendre d'estre esclairci d'un mystere qu'il n'entend point, En quoy, dit Plutarque, il n'use pas de mauvais inSUR L'ODYSSE'E. Livre XIII. 471 dices, & sa prudence en ce fait est digne de

grande louange.

Page 435. Sous la figure d'un jeune berger, beau, bien fait, de bonne mine, & tel que peuvent estre les fils des plus grands Roys] Cette image n'est point outrée pour un siecle comme celuy-là, où les fils des Roys paissoint les troupeaux, comme nous lavons vû dans l'Iliade.

Il avoit sur ses espaules un manteau d'une belle estoffe tres fine] Homere adjoute Sinoy, ce qui ne signifie pas double, mais assez ample pour estre mis en double en le portant, car les Grecs appelloient simoida, δίπλακα, διπλίω, & δίπθυχον χλαΐναν, lanam. duplicem, un habit d'une grande ampleur, & qui en cas de besoin pouvoit estre mis en double; car, comme je l'ay remarqué fur le x. Liv. de l'Iliade, tom. 2. pag 481. il ne paroist pas que les anciens Grecs ayent connu l'usage de doubler les habits. Hesychius pour empescher qu'on ne se trompast à ce mot, l'a fort bien expliqué. Δίπλακα, dit-il, Simlin, mezanlu simioida, ase simi gendaj. On appelle Simana & Simili un manteau double, un manteau fort ample & qu'on peut porter en double. Il dit la mesme chose sur dimoida, car il définit par dime. μένω χλαμίδα ον το φορείδα, un manteau qu'on peut mettre en double en le portant. Cela paroist incontestablement par un pas-

fage du x x 1 1. Liv. de l'Iliade, où Homere dit qu'Andromaque travailloit sur le mestier à un ouvrage de broderie, & il appelle cet ouvrage δίπλακα μαρμαρέla, double & brillant. Un ouvrage sur le mestier est-il double ?

Quelle est cette terre, quel est son peuple, or quels sont les hommes qui l'habitent Quelle est cette terre, c'est à dire, est-elle de l'Europe ou de l'Asie! Quel est son peuple, c'est à dire, quelle nation est-ce! Quels sont les hommes? sont-ce des hommes polis ou

fauvages, justes ou injustes ! &c.

Page 437. Les chevres & les bœufs y trouvent des passurages excellents] Minerve exagere un peu en parlant de la bonté de l'ifle, & cette peinture est flattée. Il y avoit de bons pasturages pour les chevres, car elles paissent sur les rochers, mais il n'y en avoit point pour les bœufs, & il falloit que eeux d'Ulysse fussent dans le continent voifin.

Enfin, estranger, le nom d'Ithaque est surtout connu dans les campagnes de Troye] Quelle politesse il y a icy, & quelle louange

fine pour Ulysse!

Quoyque cette isle soit fort loin de l'Achaie | Car elle est au couchant du Peloponnese. Quoyque cette isle fust presque la plus éloignée par rapport à Troye, elle estoit pourtant plus celebre que tous les

sur L'Odysse'E. Livre XIII. 475; autres pays qui avoient envoyé des troupes à cette expedition, si grande estoit la gloire

d'Ulysse.

2

ÇĮ

[3]

A.

Page 438. A cause d'un meurtre que j'ay commis, en tuant le sils d'idomenée] Les Anciens sont remarquer icy une grande sinesse de s'attirer la protection des Poursuivants, seint qu'il a tué le sils d'Idomenée, grand ami d'Ulysse, car les Poursuivants ne manqueront pas de proteger un homme qu'Ulysse doit hait. Mais il me semble qu'Ulysse sattribue icy une action bien horrible, un assanna Est-ce pour peindre les mœurs de Crete!

Car il confervoit contre moy quelque refefentiment de ce qu'à Troye je refufois d'obéir à fon pere] Il y a apparence qu'à Troyeil s'eftoit passé quelque chose entre Ulyste & Idomenée pour le rang des troupes. Comme les Cretois se piquoient d'avoir s'empire de la mer, Idomenée avoit sans doute prétendu avoir quelque superiorité sur les autres commandants des troupes des isses, & leur donner l'ordre comme le General des Atheniens le donnoit à ceux qui commandoient les vaisseaux de Salamine.

Page 440. Les ont fidellement mises prés du lieu où j'estois endormi ] Il vante la fidelité de ces Pheaciens pour piquer d'honneur ce berger. REMARQUES

Ét parfaitement bien élevée ] Le Grec dit: Et instruite dans les plus beaux currages. Mais comme cela ne peut pas paroillre à une prèmiere vûe, & que ce n'est qu'une présomption, j'ay mis parfaitement bien élewée, car la bonne éducation ne laisse pas de

paroistre à un premier abord. Page 441. Mais laissons-là ces tromperies que nous connoissons si bien tous. deux, ear si vous estes le premier des mortels] Homere, pour faire entendre que cette diffimulation perpetuelle d'Ulysse qui se cache toujours, est une dissimulation de prudence, & que ce caractere est tres estimable & tres louable, fait que Minerve ellemesme le loue & qu'elle le prend, car elle se déguise icy en berger, comme Ulysie se déguise en Cretois. La Déesse se découvre la premiere, & loue Ulysse de ce que ces déguisements luy estoient si aisez & si naturels. Tous les déguisements, que la prudence fournit, & qui sont d'une nature à estre autorisez & louez par la Déesse mesme de la sagesse, font honneur à celuy qui s'en sert. Il y a dans ce passage beaucoup d'adresse, & ce qui me paroist icy tres admirable, c'est l'éloge le plus ingenieux & le. plus adroit qu'on ait jamais fait de ces fables, de ces contes, car c'est Minerve ellemesme qui dit que ce sont des inventions que la sagesse & la prudence suggerent, qui

O

ê

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIII. 475 font d'une grande utilité, & dans lesquelles cette Déesse se vante de surpasser tous les Dieux, comme Ulysse y surpasse tous les hommes. Qui ne voit qu'Ulysse est icy Homere luy-mesme, & que cet éloge suy appartient veritablement!

Page 444. Car je voy que vous effes un plein de moderation de de prudente J Voilà donc selon Homere les gens que Minerve cherche pour seur accorder sa protection, ceux qui ont de la sagesse, de la prudence & un esprit vis & present, les autres ne doivent pas prétendre aux saveurs de cette Déesse.

Page 445. Tout autre qui reviendroit d'un voyage aussi long ] Voilà une grande marque que Minerve donne de la sagesse de de la prudence d'Ulysse, le peu d'impatience qu'il a d'aller apprendre des nouvelles de la maison après une si longue absence.

å.

Sa conduite est telle que vous pouvez la destrer, car elle est toujours ensermée dans vostre Palais. Homere est le premier homme du monde pour faire des éloges simples & naturels, qui sont à mon avis les plus grands de tous les éloges. Quel éloge de Penelope! & par qui ? par Minerve ellemesseme.

Page 446. En achevant ces mots, la

Déesse dissipa le nuage dont elle l'avoit environné, d'auns l'instant il reconnut sa terre. Il paroist donc par la que le nuage dont Minerve avoit enveloppé Ulysse, n'estoit pas pour l'empescher d'estre reconnu, mais peur l'empescher de reconnoistre le pays d'Ithaque, & cela consimme ma remarque sur le vers. L'océ un also' dynosor rugeur, pour l'empescher de reconnoistre cette terre.

'na

m

a

to

2

S

ŧ,

Page 449. Car si vous daignet m'assister de mesme, grande Minerve, sussent-ils trois cents, je les attaqueray seul, & je suis seut de les vaincre Qui est-ce qui peut s'eston. ner aprés cela qu'Ulysse avec le secours de Minerve, & soutenu de son fils & de deux autres de ses domestiques, vienne à bout des Poursuivants qu'il attaque à son avantage, & qui font bien moins de trois cents! Voilà comme Homere fonde la vraysemblance de la défaite des Poursuivants, & prépare fon Lecteur à la voir fans aucune furprife. Les Anciens ont fort bien remarqué que ce n'est point une hyperbole. C'est Ulysse qui parle, c'est ce melme Ulysse que nous avons vû dans le x 1. Liv. de l'Iliade resté seul dans une bataille aprés la déroute des Grecs, soutenir tout l'effort des bandes Troyennes dont il estoit enveloppé, les attaquer, en faire un grand carnage, & tout blesse qu'il estoit, se battre en retraitte &

GUR L'ODYSSE'E. Livre XIII. 477 faire mordre la pouffiere aux plus hardis, & donner le temps à Ajax de venir le dégager. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans ce passage, c'est ce sentiment d'Homere. Il a connu cette grande verité, qu'un homme assisté par un Dieu, non seulement n'a rien à craindre, mais qu'il est mesme seur de triompher de toutes les forces humaines qui s'uniront contre luy. C'est la mesme chose que ce que David dit plus fortement encore: Si consistant adversium me castra, non timebit cor meum. Si exurgat adversum me pralium, in hoc ego sperabo. Si une armée estoit rangée en bataille contre moy, je ne la craindrois point. Si elle m'attaquoit, j'espererois de la vaincre. Psalm. 26. 3.

Page 450. Quand nous executerons ce grand exploit ] Elle ne dit pas quand vois executere, mais quand nois executerons. La Déeffe se met elle-mesme de la partie, asin que le Lecteur ne soit pas surpris. Il y

a bien de l'art dans tous ces traits.

La salle du session ] Je n'approuve pas icy la remarque d'Eustathe, qui veut qu'on experique à austre oblate, la terre d'Ithaque, sub varsper, parce, dit-il, qu'une salle est trop pettie pour estre appellée à austre, immense. C'est une erreur ; à austre ne signisée que fracieuse, vaste; une salle où tant de Principal de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra

1E

pre

ďl

for

ce

Del

par

ma

100

qu

fu

pa

lo: di

pr

to

lo

å

CL

ça

25

te

.13

mirac. Helvch.

Vostre fidelle Eumée à qui vous avez donné l'intendance de vos troupeaux | Les intendants des troupeaux estoient des hommes considerables, comme nous le voyons dans l'Escriture sainte. J'en ay fait ailleurs une Remarque que je ne repeteray point icy.

Page 4.5 1. Sur la roche Coracienne Ainsi nommée à cause de l'accident d'un jeune homme appellé Corax, qui s'y tua en poursuivant un lievre. Sa mere Arethuse au desespoir de la mort de son fils, se jetta dans une fontaine voisine où elle se noya, & la fontaine fut appellée de son nom.

Page 453. La Déesse changea ses beaux habits en vieux haillons Homere pour nous peindre ce déguisement d'Ulysse, nous remet sans doute devant les yeux l'équipage des gueux de ce temps-là. C'est un portrait fait d'aprés nature.

Et Minerve prit le chemin de Sparte pour luy ramener son fils Voilà Homere revenu à Telemaque qu'il a laissé à Sparte chez Menelas à la fin du quatriéme Livre; les neuf Livres suivants jusqu'au x 1 v. ne sont que pour instruire le Lecteur de tout ce qui avoit précedé jusqu'au moment de l'ou-

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIII. 4.79 verture du Poëme. Et ces neuf Livres comprennent toutes les avantures & les erreurs d'Ulysse, & tout ce qui suy est arrivé depuis son départ de Troye jusqu'à ce moment, c'est à dire huit ans & demi, qu'il réduit à peu de jours par le moyen de la narration. Et toutes ces avantures ne sont point des parties détachées & des pieces estrangeres, mais elles font avec le reste tout le sujet du Poëme, puisque l'Odyssée n'est autre chose. felon l'exposition d'Homere mesme, que le tecit des avantures de cet homme prudent, qui aprés avoir ruiné la sacrée ville de Troye, fut errant plusieurs années en differents pays, vifita les villes de plufieurs peuples, & souffrit des peines infinies sur la mer pendant qu'il travailloit à sauver sa vie, & à procurer à ses Compagnons un heureux retour. Et c'est en quoy il faut admirer l'art du Poëte. L'action de l'Odyffée estoit trop longue pour estre continuée naturellement & tout du long comme celle de l'Iliade qui est fort courte; c'est pourquoy Homere a eu recours à l'ordre artificiel, en commençant son Poëme par les incidents de son action qui sont arrivez les derniers selon les temps, & en rappellant ensuite par la narration tous les autres qui ont précedé.

di di

0025 5 R\*

PAGE TITAL

eni ta

Get.

(0

Il ne prend pour la matiere de sa narration que ce qu'il y a de continu dans la fin de son action, & ensuite il fait naistre quel-

que occasion naturelle & vraysemblable de reprendre les choses considerables & necessaires qui ont précedé ces commencements, & de les faire raconter naturellement par les heros mesmes de son Poëme. Mais ces deux parties de l'action, dont l'une est racontée par le Poëte, qui la traite amplement & avec toute la pompe & la magnificence que son art luy peut fournir; & l'autre, qui est beaucoup plus ample par le nombre des incidents & pour le temps, mais qui est racontée par le heros d'une maniere plus serrée, ne composent qu'une seule & mesme action qui fait le sujet du Poëme. Ainsi ces neuf Livres depuis le 1 v. jusqu'au x 1 v. qui nous remettent devant les yeux tout ce qui s'est passé avant l'ouverture du Poëme, ne sont pas moins le sujet de l'Odyssée que tout ce que le Poëte raconte luy-melme. Et l'on peut dire que le veritable art du Poëme confifte dans cet ordre artificiel qu'Horace a fort bien expliqué, & que Virgile a fuivi.



## Argument du Livre XIV.

U Lysse ayant quitté Minerve, prend le chemin de la maison d'Eumée, & en arrivant il court un grand danger, qu'il évite par sa prudence et par le secours de ce pasteur. L'estat où il trouve ce serviteur fidelle; le bon accüeil qu'il en reçoit, & l'entretien qu'ils ont ensemble. Ulysse feint qu'il est de Crete ; il raconte ses avantures, toutes supposees, & buy expose comment il est arrivé à Ithaque. Eumée fait un sacrifice en sa faveur & pour demander le retour d'Ulysse; le repas dont ce sacrifice est suivi. Après le souper ils vont se coucher. La nuit est froide; Ulysse, qui meurt de froid, demande un manteau pour se couvrir, en faisant une petite histoire d'une avanture qui luy estoit arrivée devant Troye. Vigilance d'Eumée pour les troupeaux de son maistre, & l'équipage dans lequel il sort de la maison pour aller passer la nuie en rafe campagne.

经数别

## L'ODYSSEE D'HOMERE

## LIVRE XIV.

MAIS Ulysse en s'éloignant du port, où il s'estoit entretenu avec Minerve, marche par des chemins raboteux au travers des bois & des montagnes pour aller au lieu où la Déesse luy avoit dit qu'il trouveroit l'intendant de ses troupeaux, qui avoit soin de tous ses autres pasteurs & de ses domestiques. Il le trouva sous un des portiques qui regnoient tout autour d'une belle maison bassie de grosses pierres dans un lieu sort découvert. Ce serviteur sidelle l'a-

D'HOMERE. Liv. XIV. 483 voit bastie de ses espargnes, sans en parler ni à Penelope, ni au bon vieillard Laërte, au milieu d'une basse-cour fort vaste qu'il avoit environnée d'une haye vive fortisfiée en dehors d'espace en espace de gros pieds de chesne qu'il avoit taillez. Dans cette baffe - cour il avoit fait douze belles estables pour les femelles qui avoient des petits; dans chaqune il y en avoit cinquante; les masses couchoient dehors, & ils estoient moins nombreux que les femelles, car les Poursuivants en diminuoient journellement le nombre, l'intendant estant forcé de leur en envoyer tous les jours un des plus gras pour leurs facrifices & leurs festins. II n'y en avoit plus que trois cents foixante. Quatre gros chiens d'une grandeur prodigieuse & semblables à des bestes feroces, veilloient à la garde des troupeaux ; l'intendant les nourrissoit de sa main, &

Хij

484 L'ODYSSEE

alors il estoit assis sous ce portique, travaillant à se faire une chaussure de cuir de bœuf avec tout son poil. Trois de ses bergers estoient allé mener leurs troupeaux en differents pasturages, & le quatriéme, il l'avoit envoyé à la ville porter à ces fiers Poursuivants le tribut ordinaire pour leur table. Les chiens appercevant tout d'un coup Ulysse, se mirent à aboyer & à courir fur luy. Ulysse pour se garentir, se couche à terre & jette son baston; ce Prince estoit exposé-là au plus grand de tous les dangers & dans sa maison mesme, si ce maistre pasteur ne fust accouru promptement. Dés qu'il eut entendu l'aboy des chiens, son cuir luy tomba des mains, il sortit du portique & courut en diligence à l'endroit où il entendoit le bruit. A force de cris & de pierres il escarta enfin ces chiens, & ayant délivré Ulysse, il luy parla en ces termes:

D'HOMERE. Liv. XIV. 485 Vieillard, il s'en est peu fallu que « mes chiens ne vous avent devoré; « vous m'auriez exposé à une dou- « leur tres sensible & à des regrets « éternels. Les Dieux m'ont envoyé « assez d'autres déplaisirs sans celuy- « là. Je passe ma vie à pleurer l'ab- « fence, & peut-estre la mort de « mon cher maistre, que sa bonté & « fa fagesse égaloient aux Dieux, & « j'ay la douleur de fournir pour la « table de ses plus mortels ennemis « tout ce que j'ay de plus beau & « de meilleur, pendant que ce cher « maistre manque peut-estre des cho- « fes les plus necessaires à la vie dans « quelque terre estrangere, si tant est « mesme qu'il vive encore, & qu'il « jouisse de la lumiere du soleil. « Mais, bon homme, entrez, je vous « prie, dans ma maison, afin qu'a- « prés vous estre rafraischi, & aprés « avoir repris vos forces par quel- « que nourriture, vous m'appre- « niez d'où vous estes & tont ce que a X iii

286 L'ODYSSE'L

vous avez fouffert.

En achevant ces mots, il le fait entrer & le conduit luy-mesme. Dés qu'ils sont dans la maison, il jette à terre quelques brossailles tendres qu'il couvre d'une grande peau de chevre sauvage où il le fait affeoir. Ulysse est ravi de ce bon accüeil & luy en temoigne sarconnoissance: Mon hoste, luy dit-il, que Jupiter & tous les autres Dieux accomplissent out ce que vous desirez, pour vous recompenser de la bonne reception que vous me faites.

Divin Eumée, vous luy répondites: Bon homme, il ne m'est passe permis de mépriser un estranger, non pas mesme quand il seroit dans un estat plus vis. & plus méprisable que celuy où vous estes, car tous les estrangers & tous les pauvres viennent de Jupiter. Je ne suis pas en estat de leur faire de grandes charitez, il faut me con-

D'HOMERE. Liv. XIV. 487 tenter de leur donner peu. C'est-là & le devoir de bons domestiques, ils « doivent estre toujours dans la crain- « te, fur-tout quand ils out de jeu- « nes maistres dont ils doivent me- « nager le bien: J'aurois plus de li-« berté si mon cher maistre estoit icy, « mais les Dieux luy ont fermé tou- « te voye de retour. Je puis dire « qu'il m'aimoit : il m'auroit donné « une maison, un heritage & une « femme honneste & vertueuse, en « un mot tout ce qu'un bon maistre « peut donner à un domestique af- « fectionné & fidelle, qui luy a ren- « du tous les services qui ont dé- « pendu de luy, & dont Dieu a be- « ni le labeur, comme il a beni le « mien dans tout ce qui m'a esté con- « sié. Certainement j'aurois tiré de « grands avantages de l'affection de « ce Prince, s'il avoit vieilli dans son « Palais. Mais il ne vit plus. Ah, « plust aux Dieux qu'Helene fust « perie avec toute sa race, ou qu'elle « X iiii

## 488 L'ODYSSE'E

n'eust jamais vû la lumiere du jour, » car elle a esté cause de la mort » d'une infinité de grands personna-» ges. Mon maistre alla comme les » autres faire la guerre aux Troyens, » & aider Agamemnon à tirer ven-» geance de l'injure qu'il avoit re-

ceije.

Ayant ainsi parlé, il releva sa tunique à sa ceinture, & courut promptement à une des estables, & il en apporta deux jeunes cochons ; il les égorgea, les prépara, les mit par morceaux, & aprés les avoir fait rostir, il les servit à Ulysse avec les broches mesmes & les saupoudra de fleur de farine : il mesla ensuite l'eau & le vin dans une urne, & s'estant assis vis-à-vis d'Ulysse, il le presse de manger: • Estranger, luy dit-il, mangez de » cette viande qu'on donne icy aux » pasteurs; nos cochons engraissez

» sont reservez pour les Poursui-

» yants, gens fans confideration &

D'HOMERE. Liv. XIV. 489 fans misericorde. Cependant les « Dieux n'aiment point les injusti- « ces, ils punissent les violences & « récompensent les bonnes actions. « Les pirates mesmes les plus cruels « & les plus feroces, qui vont à main « armée faire des descentes dans les « païs estrangers, & qui aprés les « avoir ravagez & avoir fait un grand « butin, s'en retournent sur leurs « vaisseaux, on les voit tous les jours, « frappez de la crainte des Dieux, « chercher à se mettre à couvert de « la vengeance divine. Mais les Pour- « fuivants perfeverent dans leurs nio- « iences fans aucuns remords. Affeu- « rement ils ont en des nouvelles de « la mort d'Ulysse, où ils l'ont « apprise par quelque réponse des « Dieux, voilà pourquoy ils ne veu- « lent point demander la Reyne dans « les formes, ni s'en retourner chez « eux; mais ils demeurent dans ce « Palais à consumer & à dissiper les « biens de mon maistre avec inso- «

加加的四個出世後前

490 L'ODYSSE'E

» lence & fans aucun menagement?. » car & tous les jours & toutes les » nuits ils ne se contentent pas d'of-» frir une ou deux victimes, ils font: » un dégast prodigieux, nostre meil-» leur vin est au pillage, en un mot-» ils vivent à discretion. Mon mais-» tre avoit des richesses immenses. » avant leur arrivée; il n'y avoit. » point de Prince si riche ni icy à » Ithaque ni dans le continent ; less richesses de vingt de nos plus ri-» ches Princes n'égaloient pas les » siennes, & je m'en vais vous en-» faire le détail. Il avoit dans le con-» tinent voisin douze troupçaux de: » hœufs, autant de troupeaux de » moutons, autant de troupeaux de » cochons & autant de troupeaux de » chevres. Tous ces troupeaux ef-» toient sous la conduite de ses ber-» gers & de bergers estrangers , & » icy dans cette ille il avoit onze. » grands troupeaux de chevres qui » paissoient à l'extremité de cette isle.

D'HOMERE. Liv. XIV. 491 sous les yeux de bergers fidelles. « Chacun d'eux est obligé d'envoyer « tous les matins à ces Poursuivants a le meilleur chevreau qu'ils ayent « dans leur bergerie. Et moy, qui « vous parle, je veille sur les bergers « qui gardent ces troupeaux de co- « chons, & je suis forcé comme les « autres de leur envoyer tous les « jours le cochon le plus gras de mes « estables.

Pendant qu'il parloit ainsi, Ulysse continuoit son repas, & penfoit aux moyens de se venger de ces Princes insolents & suj erbes. Aprés qu'il fut rassasse, il prit la coupe où il avoit beu, la remplit: de vin & la presenta à Eumée qui la receut avec joye, ravi de l'honnesteté que luy faisoit cer estranger. Alors Ulysse prenant la parole, luy dit : Mon cher hoste, com- a ment appellez vous cet homme fi a vaillant & si riche qui a eu le bon- « heur de vous achetter pour vous X vi

492 L'ODYSSE'E

» donner l'intendance de ses troupeaux, & que vous dites que la querelle d'Agamemnon a fait perir! Apprenez-moy sen nom, asins que je voye si je ne l'aurois point connu. Jupiter & se autres Dieux sen donner des nouvelles & si je ne l'ay pas vû, car s'ay parcouru di-

» verses contrées. Ah, mon ami, répondit l'inten-» dant des bergers, ni ma maistresse » ni son sils n'adjouteront plus de » foy à tous les voyageurs qui se » vanteront d'avoir vû Ulysse ; on » sçait que les estrangers, qui ont be-» soin d'assistance, forgent des men-» fonges pour se rendre agreables, » & ne disent presque jamais la ve-» rité. Tous ceux qui passent icy ne » cherchent qu'à amuser ma mais-» tresse par leurs contes. Elle les re-» çoit, les traite le mieux du monde, » & passe les jours à les questionner; \* elle escoute leurs discours, les boit

D'HOMERE. Liv. XIV. 49% avec avidité, s'arreste sur tout ce a qui la flatte, & pendant qu'ils par- « lent on voit son beau visage bai- « gné de pleurs, comme c'est la cou- « tume des femmes vertueuses dont « les maris sont morts éloignez d'el- « les. Et peut-estre que vous-mesme, « bon homme, vous inventeriez de « pareilles fablés si on vous donnoit « de meilleurs habits à la place de ces « haillons. Mais il est certain que l'a- « me de mon maistre n'anime plus « fon corps, & que ce corps est quel- « que part la proye des chiens ou des « oyseaux; peut-estre mesme qu'il a « fervi de pasture aux poissons dans « le fond de la mer, & que ses os « font sur quelque rivage éloigné « ensevelis sous des monceaux de sa- « ble. Sa mort est une source de dou- « leurs pour tous ses amis, & sur- « tout pour moy. Car quelque part « que je puisse aller, jamais je ne « trouveray un si bon maistre, non « pas mesme quand je retournerois «

494 L'ODYSSEE

Satisti.

P

C

1

» dans la maison de mon pere & de » ma mere qui m'ont élevé avec tant m' de foin. La douleur que j'ay de ne » plus voir ces chers parents, quel-» que grande qu'elle soit, ne me » couste point tant de larmes, & je » ne la supporte pas si impatiem-» ment que celle de ne plus voir mon » cher Ulysse. Et je vous asseure, » mon bon homme, que tout absent? » qu'il est, je me fais encore un scru-» pule & je me reproche de le nommer par fon nom; il m'aimoit si » tendrement, il avoit tant de bonté » pour moy, & je conserve pour luy » tant de respect, que je l'appelle or-» dinairement mon pere.

» Mon ami, quoyque vous refusitez/de croine à mes paroles, luy » répondit le divin Ulysse, & que » vous persistiez dans vostre défian-» ce, en vous opiniastrant à soutenir » que jamais Ulysse ne reviendra; je » ne laisse pas de vous asseurer; & » mesme avec serment, que vous le

D'HOMERE. Liv. XIV. 496 verrez bien-tost de retour. Que la « récompense pour la bonne nou- « velle que je vous annonce, soit as preste tout-à l'heure dés qu'il arri- « vera. Je vous demande que vous «: changiez ces haillons en magnifi- « ques habits, mais je ne le demande « qu'aprés qu'il sera arrivé, quelque « besoin que j'en aye, je ne les rece- « vrois pas auparavant, car je hais « comme la mort ceux qui cedant à « la pauvreté, ont la bassesse d'in- « venter des fourberies. Je prends « donc icy à témoin; premierement a le souverain des Dieux, ensuite « cette table hospitaliere où vous « m'avez receu & le facré foyer « d'Ulysse où je me suis retiré, que «" tout ce que je viens de vous dire « « s'accomplira. Ulysse reviendra dans « cette mesme année : oüy il revien- «" dra à la fin d'un mois, & au com- «" mencement de l'autre vous le ver- « rez dans sa maison, & il se vengera « avec esclat de tous ceux qui osent a

M.

11 mi

496 L'ODYSSE'E

raiter sa femme & son fils avec

» tant d'insolence.

Eumée peu sensible à ces belles » promesses, répondit : Bon homme, je n'espere pas de vous donner » jamais la récompense de ces bon-» nes nouvelles que vous m'annon-» cez, car je ne verray jamais de re-» tour mon cher Ulysse; mais beu-» vez en repos, parlons de tout au-» tre chose, & ne me rappellez point » un si trifte souvenir. Je n'entends » jamais parler de ce Roy si bon, si » respectable, que mon cœur ne soit » accablé de douleur. Laissons-là vos » ferments, & qu'Ulysse revienne » comme je le defire & comme le de-» sirent Penelope, se vieillard Laërte » & le jeune Telemaque. Le mal-» heur de ce jeune Prince réveille » mon affliction; aprés les soins que » les Dieux avoient pris de luy, en w l'élevant comme une jeune plante, w j'esperois que nous le verrions en-» trer dans le monde avec distinction

D'HOMERE. Liv. XIV. 497 & avec esclat, & que dans toutes « les qualitez de l'esprit & du corps « il égaleroit son pere; mais quelque « Dieu ennemi, ou quelque homme « mal intentionné luy a renversé l'es-« prit, car il est allé à Pylos pour ap-« prendre des nouvelles de son pere, « & ces fiers Poursuivants luy dres- « fent des embusches à son retour, « pour faire perir en luy toute la race « du divin Arcehus. Mais ne preve- a nons point les malheurs qui le me-« nacent, peut-estre perira-t-il, peut- « estre aussi qu'il se tirera heureuse- « ment de ces pieges, & que Jupiter « estendra sur luy son bras puissant. « Bon homme, racontez-moy toutes « vos avantures, & dites-moy fans « déguisement qui vous estes, d'où « vous estes, quelle est vostre ville, « quels font vos parents, fur quel « vaisseau vous estes venu, comment « vos matelots vous ont amené à « Ithaque, & quels matelots ce sont, « car la mer est le seul chemin qui «

ŊĖ

00

\* puisse mener dans une isse.

Le prudent Ulysse luy réponme dit: Mon hoste, je vous diray dans me la pure verité tout ce que vous me demandez, mais croyez que quand mous serions icy une année entiere me à table, & que tous vos gens iroient me cependant vaqueme à leurs affaires, me ce temps-là ne me suffiroit pas pour me vous raconter tous les malheurs me que j'ay essuyez par la volonté des me Dieux.

Dieux.

Je fuis de la grande isse de Crete, & sils d'un homme riche. Nous
nommes plusieurs enfants; tous les
nutres sont nez de femmes legitimes, & moy je suis sils d'une eftrangere que mon pere avoit achettée, & dont il avoit fait sa concubine. Mais mon pere, qui avoit
nom Castor, sils d'Hylax, me re
gardoit & m'aimoit comme tous
se sautres enfants nez d'un veritable mariage. Voilà pour ce qui
concerne mon pere, qui estoit hon-

D'HOMERE. Liv. XIV. 499 noré comme un Dieu par tous les « peuples de Crete, à cause de sa for- « tune, de ses richesses & de ce grand a nombre d'enfants tous fort efti- « mez. Mais aprés que la Parque « cruelle l'eut précipité dans le Palais « de Pluton, mes freres firent un par- « tage de ses biens, tirerent les lots « au fort & ne me laisserent que tres « peu de chose avec une maison. « J'eus le bonheur d'espouser une « femme d'une famille riche, & dont « le pere & la mere assez contents de « ma bonne mine & de ma réputa- « tion, voulurent bien me choisir « pour gendre, car je n'estois pas mal « fait, & je passois pour un homme «" qui ne fuyois pas dans les batailles; « presentement l'âge m'a ravi toutes « ces bonnes qualitez. Mais je me « flatte qu'encore, comme dit le pro- « verbe, le chaume vous fera juger a de la moisson, & qu'à m'examiner « vous ne laisserez pas de démesser « ce que j'ay pû estre dans ma jeu- w

ţ.

00

L'ODYSSEE » nesse; quoyque je vous paroisie » accablé de misere & d'infirmité, je » puis dire que Mars & Minerve » m'avoient inspiré une force & une » audace qui paroissoient dans toutes » les occasions, sur-tout lorsqu'avec » des hommes choisis & déterminez » je dressois à mes ennemis quelque » embuscade. Jamais mon courage » ne m'a laissé envisager la mort, » mais la lance à la main me jettant » le premier au milieu des ennemis, » je leur faisois lascher le pied ou » mordre la poussiere. Voilà quel » j'estois à la guerre; tout autre genre n de vie ne me touchoit point, je » n'ay jamais aimé le travail, ni le la-» bourage, ni l'œconomie domesti-» que qui donne le moyen de nou-» rir & d'élever ses enfants. Mais j'ay s aimé les vaisseaux bien équippez, » la guerre, les javelots, les fléches, » toutes choses qui paroissent si tris-» tes & si affreuses à tant d'autres;

» je ne prenois plaifir & je ne m'oc-

G

Ç

ľċ

qi lo

D'HOMERE. Liv. XIV. SOI cupois uniquement qu'aux choses « pour lesquelles Dieu m'avoit don- « né de l'inclination, car les gousts « des hommes font differents, ce- a luy-cy se plaist à une chose, & ce- « luy-là à une autre. Avant que les « Grecs entreprissent la guerre con- « tre Troye, j'avois desja commandé « en chef à neuf expeditions de mer « contre des estrangers, & le succés « en avoit esté aussi heureux que j'a- « vois pû le desirer. Comme general « i'avois choisi pour moy ce qu'il y « avoit de plus précieux dans le bu- « tin, & j'avois encore partagé le « reste avec mes troupes, J'avois ac- « quis de grandes richesses, ma mai- « fon devenoit tous les jours plus « opulente, j'estois un personnage « considerable, & tout le monde « m'honneroit & me respectoit. Mais « aprés que Jupiter eut engagé les « Grecs à cette funeste entreprise, « qui a cousté la vie à tant de heros, « on me força de conduire les vais- «

L'ODYSSEE \$ 0.2 » seaux de Crete à Ilion avec le ce-" lebre Idomenée. Je n'avois aucua » prétexte plaufible de refuser cet » honneur, & je craignois les repro-» ches du peuple, car la réputation » d'un homme de guerre est une » fleur que la moindre chose ternit. » Nous fismes la guerre dans les plai-» nes d'Ilion neuf ans entiers, & la » dixiéme année, aprés avoir saccagé » cette superbe ville de Priam, nous » nous embarquasmes pour retourner dans nos maifons. A ce retour » Jupiter dispersa nostre flotte, & » me destina dés ce moment à des » malheurs infinis. J'arrivay heureu-» sement à Crete, mais à peine avois-» je esté un mois à me délasser, à me » réjouir avec ma femme & mes enfants, & à jouir de mes richesses, » que l'envie me prit d'aller faire » une course sur le fleuve Ægyptus. " J'armay neuf vaisseaux, & je nom-

" may ceux qui devoient me suivre.

" Ces troupes surent assemblées tres

D'HOMERE. Liv. XIV. 503 promptement. Avant que de par- « tir nous passasmes six jours à faire « bonne chere, & je leur fournis « quantité de victimes pour faire des « facrifices aux Dieux, & pour con- « sumer le reste à leurs tables. Nous « nous embarquasmes le septiéme « jour & nous nous éloignasmes du « rivage de Crete portez par le Bo- « rée qui nous estoit tres favorable; « nous voguions aussi doucement « que si dans une riviere nous n'a- « vions fait que suivre le courant « de l'eau. Aucun de mes vaisseaux « ne fut endommagé, & je n'eus pas « un seul malade; le vent & l'adresse « de mes pilotes nous menerent si « droit, que le cinquiéme jour nous « arrivalmes dans le fleuve. J'arref- « tay-là ma flotte, & j'ordonnay à « mes compagnons de demeurer sur « leurs vaisseaux & de chercher un « abry fur la rive. J'en choisis seule- « ment un petit nombre pour les en- « voyer découvrir le pays. Ces im-

L'OBYSSE'E 🗻 prudents se laissant emporter à leur » ferocité & à leur courage, au lieu a d'executer mes ordres, le mirent à » piller les fertiles champs des Egy-» ptiens, à emmener leurs femmes & » leurs enfants, & à faire main-basse » fur tout ce qui s'opposoit à leur » furie. Le bruit affreux que ce grand » desordre causoit retentit jusques » dans la ville voifine; les citoyens attirez par les cris, parurent en ar-» mes au point du jour. Toute la » campagne fut pleine d'infanterie & » de cavalerie, & elle paroissoit en p feu par l'esclat de l'airain dont elle » estoit toute couverte. Là le mais-» tre du tonnerre souffla la terreur » & la fuite parmi mes compagnons; » aucun n'eut le courage de se def-» fendre, car ils estoient enveloppez » de toutes parts. Les Egyptiens en

tuerent un grand nombre, & firent » les autres prisonniers, & les rédui-» sirent en un triste esclavage. Dans

» cette extremité Jupiter m'inspira

D'HOMERE. Liv. XIV. 505 une pensée, que ne mourus-je « plustost sur la place! car de grands « malheurs m'attendoient encore ; je « détache mon casque, je le jette à « terre, j'abandonne mon bouclier « & ma pique, & m'approchant du « char du Roy, j'embrasse ses « noux. Il eut pitié de moy & me « fauva la vie; il me fit mesme mon- « ter fur son char prés de luy & me « mena dans son Palais. En chemin « nous fusmes souvent environnez « de foldats, qui la pique baissée, « vouloient se jetter sur moy pour « me tuer, tant ils estoient irritez « de l'acte d'hostilité que j'avois osé « commettre ; mais le Roy me ga- « rentit, & craignit la colere de Ju- « piter qui préside à l'hospitalité & « qui punit severement ceux qui la « violent. Je demeuray dans fon Pa- « lais sept années entieres, & j'amas- « fay beaucoup de bien, car tous les « Egyptiens me faisoient des presens. « Quand la huitième année fut ye- « Tome II.

506 L'ODYSSE'E

» nuë, il se presenta à moy un Phe-» nicien tres instruit dans toutes for-» tes de ruses & de fourberies, insi-» gne fripon, qui avoit fait une in-» finité de maux aux hommes. Cet » imposteur me seduisant par ses bel-» les paroles me persuada d'aller avec » luy en Phenicie où il avoit sa mai-» fon & fon bien. Je demeuray chez » luy un an entier. Quand l'année » fut révoluë, il me proposa de pas-» ser avec luy en Libye, & forgea » mille mensonges dans la vûë de me » porter à faire les avances pour la » charge de son vaisseau; son dessein » estoit de me vendre en Libye & » de faire un grand profit. Quoyque » ses grandes promesses commenças-» sent à m'estre suspectes, je le sui-» vis par necessité. Nous voilà donc » embarquez ; nostre vaisseau cou-» roit par un vent de nord qui le » porta à la hauteur de Crete, Jupi-» ter avoit resolu la perte de ce vais-» scau. Dés que nous fusmes éloignez

fı

D'HOMERE. Liv. XIV. 507 de cette isse & que nous ne vis- « mes plus que les flots & le ciel, le « fils de Saturne assembla au dessus « de nous un nuage noir qui cou- « vrit la mer d'une affreuse obscu- « rité; ce nuage fut accompagné de « tonnerres & d'esclairs, & ce Dieu « irrité lança sur nostre vaisseau sa « foudre enslammée; le coup fut si « violent que tout l'assemblage du « vaisseau en fut esbranssé; une odeur « de soufre le remplit, tout l'équipa- « ge tomba dans l'eau, & l'on voyoit « tous ces malheureux portez sur les « flots, comme des oyseaux marins, « faire leurs efforts pour se sauver, « mais toute voye de salut leur es- « toit fermée. Jupiter touché de « mon affliction, fit tomber entre « mes mains le grand mast du na- « vire, afin que je m'en servisse pour « me tirer de ce danger. J'embrassay « ce mast de toute ma force, & je « fus en cet estat le jouet des vents c neuf jours entiers. Enfin le dixié- « Yij

ır li

que.

011-

jk

» me jour pendant une nuit fort » noire le flot me poussa contre la » terre des Thesprotiens. Le heros » Phidon, qui estoit Roy de cette » terre, me receut avec beaucoup de » generosité & ne me demanda point » de rançon, & son fils estant arrivé » fur le rivage, & m'ayant trouvé » demi mort de froid & de fatigue, » me mena dans fon Palais en me » foutenant luy-mesme, car je n'a-» vois presque pas la force de mar-» cher. Le Roy me fit donner des » habits magnifiques. Là j'entendis » beaucoup parler d'Ulysse, & le » Roy luy-mesme me dit qu'il l'a-» voit receu & traité dans son Palais » comme il passoit chez luy pour » s'en retourner dans sa patrie. Il me » montra mesme toutes les richesses » qu'Ulysse avoit amassées dans ce » voyage, l'airain, l'or, le fer, & j'en » vis une si grande quantité, qu'elle » pourroit suffire à nourrir pendant » dix generations deux familles com-

D'HOMERE. Liv. XIV. 500 me la sienne. Sur ce que je parus « estonné que tous ces tresors fus- « fent-là fans luy, il me dit qu'Ulysse « les avoit laissez pour aller à Do- « done confulter le chesne miracu- « łeux, & recevoir de luy la répon- « fe de Jupiter mesme, pour sça- « voir comment il devoit retourner « à Ithaque aprés une si longue ab- « fence, & s'il devoit y entrer ouver- « tement, ou sans se faire connoistre. « Ce Prince jura mesme en me par- « lant à moy-mefme & au milieu des « libations, que le vaisseau & les ra- « meurs qui devoient le mener dans « sa patrie estoient prests. Je n'eus « pas le temps d'attendre, car la com- « modité d'un vaisseau de Thespro- « tie, qui partoit pour Dulichium « s'estant offerte, il me renvoya sur « ce vaisseau, & ordonna au patron « de me remettre fidellement entre « les mains du Roy Acaste. Ce pa- « tron & ses compagnons loin d'e- « xecuter cet ordre, conceurent un « Y iii

L'ODYSSE'E » méchant dessein contre moy pour » me rendre encore le jouet de la » fortune. Dés que le vaisseau fut » affez loin de la terre, ils commen-» cerent par m'oster la liberté, ils » me dépoüillerent de mes habits & » me donnerent ces vieux haillons » tout rapiecez que vous voyez fur » moy. Estant arrivez le soir sur les » costes d'Ithaque, ils me lierent avec une bonne corde au mast du » yaisseau, & me laissant-là, ils des-» cendirent à terre & se mirent à sou-» per. Les Dieux rompirent facile-» ment mes liens. Je mis mes hail-» Ions autour de ma teste. & me » laissant aller le long du gouvernail, » je me jettay dans l'eau & nageay de » toute ma force. Je me trouvay » bien-tost assez loin de ces scelerats » pour ofer prendre terre; j'aborday » dans un endroit prés d'un beau » bois où je me cachay. Ces barba-» res fort affligez firent quelque leme gere perquifition, mais ils ne jup'Homere. Liv. XIV. 511 gerent pas à propos de me cher- cher plus long-temps & avec plus « d'exactitude, ils se rembarquerent « promptement. C'est ainsi que les « Dieux m'ont fauvé de leurs mains, « & qu'ils m'ont conduit dans la maifon d'un homme sage & plein de « vertu. Car c'est l'ordre du Destin « que je conserve encore la vie.

Ah, malheureux estranger, re- « partit Eumée, que vous m'avez « touché par le recit de vos tristes « avantures! la seule chose où je ne « fçaurois vous croire, c'est dans ce « que vous avez dit d'Ulysse. A « quoy bon un homme comme vous « à vostre âge blesse-t-il ainsi la ve- « rité, en contant des fables tres in- « utiles. Je fuis seur que les Dieux « se sont opposez au retour de mon « cher maistre. Ils n'ont voulu ni le « faire tomber sous les coups des « Troyens, ni le faire mourir entre « les bras de ses amis, aprés qu'il a « cu terminé si glorieusement cette «

L'ODYSSÉE » guerre; car tous les Grecs luy au-» roient élevé un tombeau magnifi-» que, & la gloire du pere auroit re-» jalli sur le fils, mais ils ont permis » qu'il ait esté sans honneur la proye » des Harpyes. Pour moy j'en suis si » affligé, que je me suis confiné dans » cette ferme; & je ne vais jamais à » la ville que lorsque la sage Pene-» lope me mande pour me faire part » des nouvelles qu'elle a reccues de » quelqu'endroit. Dés qu'on me voit » dans le Palais, on m'environne en » foule pour me demander ce que » j'ay appris. Les uns s'affligent de » la longue abscence de ce cher mais-» tre, & les autres s'en réjouissent, » parce qu'ils consument impuné-» ment son bien. Pour moy je n'en » demande plus de nouvelles depuis » que j'ay esté trompé par un Éto-

» lien, qui obligé de prendre la fuite » pour un meurtre qu'il avoit com-» mis, aprés avoir erré dans plufieurs » contrées, arriva dans ma mailon, D'HOMERE. Liv. XIV. 513

où je le receus le mieux qu'il me « fut possible. Il me dit qu'il avoit « vû Ulysse chez Idomenée dans « l'isle de Crete où il radouboit ses « vaisseaux qui avoient esté maltrai- « tez par la tempeste, & m'asseura « qu'il reviendroit sur la fin de l'esté « ou au commencement de l'autom- « ne avec tous ses Compagnons & « comblé de richesses. Et vous, bon « homme, qui avez tant souffert, « puisque les Dieux vous ont con- « duit chez moy, ne me flattez point « & ne m'abusez point comme luy « par des contes faits à plaisir. Ce ne « seront point ces contes qui m'o- « bligeront à vous bien traiter & à « vous respecter, ce sera Jupiter qui « préside à l'hospitalité, & dont j'ay « toujours la crainte devant les yeux, « ce sera la compassion que j'ay na- « turellement pour tous les misera- « bles.

Il faut que vous soyez le plus « dessiant & le plus incredule de tous «

514 L'ODYSSEE

» les hommes, répondit Ulysse, » puisqu'aprés tous les serments que » je vous ay faits, je ne puis ni vous » persuader ni vous esbransser. Mais » faisons, je vous prie, un traité vous » & moy, & que les Dieux, qui habitent l'Olympe, en soyent témoins: si vostre Roy revient dans ses Estats, comme je vous l'ay dit, » vous me donnerez des habits & » vous m'envoyerez fur un vaisseau » à Dulichium, d'où j'iray par tout » où il me plaira; & s'il ne revient » pas, vous exciterez contre moy » tous vos domestiques, & vous leur » ordonnerez de me précipiter de » ces grands rochers, afin que ce » chastiment apprenne à tous les pau-» vres qui arriveront chez vous à » ne pas vous abufer par leurs vaines a fables.

Estranger, répondit Eumée, que » deviendroit la réputation que j'ay » acquise parmi les hommes & pour » le present & pour l'avenir! Que

D'HOMERE. Liv. XIV. 515 deviendroit ma vertu, qui est en- « core plus précieuse que la réputa- « tion, si aprés vous avoir receu dans « ma maison, & vous avoir fait tous « les bons traitements qui ont dé- « pendu de moy & que demande « l'hospitalité, j'allois vous oster « cette mesme vie que je vous ay « conservée! Après une action si « barbare, de quel front oserois-je « adresser mes prieres au Dieu qui « protege les estrangers! Mais l'heu- « re du souper approche, & nos ber- « gers seront bien-tost icy pour pren- « dre avec moy un leger repas.

Pendant qu'ils s'entretiennent ainsi, les bergers arrivent avec leurs troupeaux qu'ils enserment dans les estables; toute la basse-cour retentit des cris de toutes ces bestes qu'on ramene des pasturages: alors Eumée crie à ses bergers, Amenez-moy promptement « la victime la plus grasse que vous « ayez dans vostre troupeau, que j'of- «

Y vj

## L'ODYSSÉ'E

» fre un sacrifice à Jupiter en faveur » de cet estranger qui est nostre hos-» te, & que nous en profitions en » mesme temps, nous qui avons tous » les jours tant de fatigues à garder » ces troupeaux, pendant que d'au-

» tres se nourrissent tranquillement

» des fruits de nos peines.

Ayant ainsi parlé, il fendit du bois pour le sacrifice. Les bergers amenerent la victime la plus grasse, c'estoit un cochon de cinq ans, & la presenterent à l'autel. Eumée n'oublia pas alors les Dieux, car il estoit plein de pieté. Il prend les soyes du haut de la teste de cette victime & les jette dans le feu comme les prémices, & demande à tous les Dieux par des vœux tres ardents, qu'Ulysse revienne ensin dans son Palais. Sa priere finie, il assomme la victime avec le tronc du mesme chesne dont il avoit coupé le bois pour l'autel & qu'il avoit reservé pour cette fonction.

D'HOMERE. Liv. XIV. 517 La victime tombe sans vie; les bergers l'égorgent en mesme temps, la font passer par les slammes & la mettent en quartiers. Eumée prend des petits morceaux de tous les membres, les met sur la graisse dont il avoit enveloppé les cuisses, & aprés avoir répandu dessus de la fleur de farine, il les jette au feu pour les faire brusler. Le reste fut ensuite coupé par morceaux, mis en broche & rosti avec soin. On les mit sur des tables de cuisine, & le maistre pasteur se leva pour faire luy-mesme les portions, car il estoit plein d'équité. Il en fit sept parts, il en offrit une aux Nymphes, une autre à Mercure fils de Maïa, en accompagnant son offrande de prieres. Ses trois bergers & luy eurent aussi chacun leur part, & Ulysse fut régalé de la partie la plus honorable, qui estoit le dos de la victime. Ulysse ravi de cette distinction, en témoigne sa recon-

## L'ODYSSE'E noissance en ces termes :

Eumée, daigne le grand Jupiter » vous aimer autant que je vous ai-» me pour le bon accileil que vous » me faites, en me traitant avec tant

» d'honneur, malgré l'estat miserable

» où je me trouve.

Eumée luy répondit, Estran-» ger, que j'honore comme je dois, » faites bonne chere des mets que je » puis vous offrir; Dieu nous don-» ne une chose & nous en refuse une » autre, meslant nostre vie de biens » & de maux comme il luy plaist, » car il est tout puissant.

En finissant ces mots, il jette au feu les prémices de sa portion, & prenant la coupe pleine de vin, aprés en avoir fait les libations, il la presente à Ulysse sans se lever de sa place. Un esclave, qu'Eumée avoit achetté de quelques marchands Taphiens depuis le départ de son maistre, & qu'il avoit achetté de son argent sans le secours de

D'HOMERE. Liv. XIV. 519 Penelope ni du bon vieillard Laërte, servit le pain. Quand ils eurent mangé & bû, & qu'ils furent raffasiez, l'esclave desservit, & peu de temps aprés ils allerent se coucher. La nuit fut tres froide & tres obscure. Jupite versa un déluge d'eaux, & le Zephyre, toujours chargé de pluyes, fit entendre ses foufiles orageux. Ulyffe adressant la parole à ces bergers pour piquer Eumée, & pour voir s'il ne luy donneroit point, ou s'il ne luy feroit pas donner quelque bon habit qui pust le deffendre du froid, car il avoit grand soin de luy, Eumée, dit-il, & vous bergers « escoutez-moy, je vous prie, & per- « mettez que je me vante un peu de- « vant vous, le vin sera mon excuse, « il a la vertu de rendre les hommes « fous; il fait chanter, rire & dan- « fer le plus sage, & tire des cœurs « des secrets qu'on feroit souvent « beaucoup mieux de cacher. Je vais «

937

ente

pari de ma bios la

,å

ie,

Ħ

Ŕ

L'ODYSSE'E » vous dire aussi des folies, & puil-» que la parole est laschée je conti-» nüeray. Ah! plust aux Dieux que » j'eusse encore la vigueur & la for-» ce que j'avois quand nous dressaf-» mes une embuscade aux Troyens » fous les remparts le Troye. Ulysse » & Menelas estoient les chefs de » cette entreprise, & ils me firent » l'honneur de me choisir pour par-» tager avec eux ce commandement. » Quand nous fusmes prés des mu-» railles, nous nous cachasmes sous » nos armes dans des broffailles & » des roseaux d'un marais qui en es-» toit proche. La nuit il se leva tout » à coup un vent de nord si froid » qu'il glaceoit, & il tomba beau-» coup de neige qui fe geloit en tom-» bant, en un moment nos boucliers » furent herissez de glace. Les autres » avoient de bonnes tuniques & de » bons manteaux, & dormoient tran-» quillement les espaules couvertes » de leurs boucliers. Mais moy, j'a-

D'HOMERE. Liv. XIV. 521 vois eu l'imprudence de laisser dans « ma tente mon manteau, ne pensant « point que la nuit dûst estre si froi- « de, & j'avois marché avec ma seu- « le tunique ceinte & mes armes. « Vers la troisiéme veille de la nuit, « lorsque les astres commencerent à « pencher vers leur coucher, je pouf- « fay du coude Ulysse qui estoit « couché prés de moy, il se réveilla « promptement, & je luy dis: Ge- « nereux Ulysse, vous pouvez com- « pter que je ne seray pas long-temps « en vie, je suis penetré de froid, car « je n'ay point de manteau, un Dieu « ennemi m'a induit à venir icy en « tunique, & voilà un temps auquel « il m'est impossible de resister.

Dans le moment Ulysse trouva «
le moyen de me secourir; comme «
il estoit homme de grande ressource & aussi bon pour le conseil que «
pour les combats, voicy ce qui luy «
vint dans l'esprit: il s'approcha de «
mon oreille & me dit tout bas: «

522 L'ODYSSÉ'E

» taisez-vous, de peur que quelqu'un » des Grecs ne vous entende, & en » mesme temps la teste appuyée sur » son coude, il hauss um peu la voix » & dit, Mes amis, escoutez ce que » j'ay à vous dire, pendant mon som meil un songe s'est apparu à moy » de la part des Dieux. Nous voisà » fort éloignez de nos vaisseaux, & » nous sonmes en petit nombre, » que quelqu'un aille donc promptement prier Agamemnon de nous » envoyer un rensort.

A ces mots Thoas, fils d'Andremon, se leva, & sans attendre un autre ordre, il jette à terre son manteau de pourpre & se met à courir. Je pris ce manteau, & m'estant rechaussé, je dormis transquillement jusqu'au point du jour. Plust aux Dieux donc que j'eusse aujourd'huy sa mesme jeunesse & la mesme vigueur, & que quelqu'un des bergers qui sont icy me donnast un bon manteau & par

D'HOMERE. Liv. XIV. 523 amitié & par respect pour un hom- « me de bien, mais ils me méprisent « à cause de ces vieux haillons. «

Bon homme, luy répondit Eu- « mée, vous nous faites-la sur un su- « jet veritable un apologue tres in- « genieux, vous avez tres bien parlé « & vostre discours ne sera pas in- « utile, vous ne manquerez ni de « manteau pour vous couvrir cette « nuit, ni d'aucune des choses dont « on doit faire part à un estranger « qu'on a receu dans sa maison, & « qui a besoin de secours. Mais de- « main dés le matin vous reprendrez « vos vieux haillons, car nous n'a- « vons pas icy plusieurs manteaux ni « plusieurs tuniques de rechange, « chacun de nos bergers n'en a » qu'un. Quand nostre jeune Prince, « le fils d'Ulysse sera de retour, il « vous donnera des tuniques, des « manteaux & toutes fortes de bons « habits, & il vous renvoyera par « tout où vous voudrez aller.

24 L'ODYSSEE

En finissant ces mots il se leva, approcha du feu le lit d'Ulysse & y estendit des peaux de brebis & de chevres, & Ulysse s'estant couché, il le couvrit d'un manteau tres ample & tres espais qu'il avoit de rechange pour se garantir du froid pendant l'hyver le plus rude. Les jeunes bergers se coucherent prés de luy, mais Eumée ne jugea pas à propos de s'arrester-là à dormir loin de ses troupeaux, il se prépara pour aller dehors. Ulysse estoit ravi de voir les soins que ce bon pasteur prenoit de son bien pendant son absence. Premierement il mit fur ses espaules fon baudrier d'où pendoit une large espée ; il mit ensuite un bon manteau qui pouvoit le deffendre contre la rigueur du temps, il prit aussi une grande peau de chevre, & arma son bras d'un long javelot pour s'en servir contre les chiens & contre les voleurs. En

D'HOMERE. Liv. XIV. 525 cet équipage il fortit pour aller dormir fous quelque roche à l'abry des fouffles du Borée prés de ses troupeaux.



# REMARQUES

SUR

## L'ODYSSEE D'HOMERE.

### LIVRE XIV.

Page É ferviteur fidelle l'avoit bassis 482. de ses espargnes, sans en paster ni à Penelope ni au bon vicillard Laërte Voicy un grand & beau modelle d'œconomie qu'Homere donne aux intendants des espargnes avoit bassis une passis en cour pour les troupeaux de son maistre. Depuis le siecle d'Homere cela est un peu changé; on voit bien des intendants qui des espargnes d'un bien, qui ne leur appartient pas, bassissent des maisons, mais ce n'est pas pour leurs maistres.

Page 483. Travaillant à se faire une chaussiure de cuir de bœuf avec tout son poil ] Car quoy-qu'il soft sintendant & le mailtre des autres passeurs, il ne laissoit pas de travailler de ses mains; les Princes memes travailloient, comme nous l'ayons sou.

REMARQ. SUR L'ODYS. Liv. XIV. 527 vent vû dans l'Iliade & dans l'Odyffée, & c'est cette bonne & louable coutume qui avoit mis Ulysse en estat de faire dans la necessité ce qui le sauva. Ce maistre pasteur avoit taillé luy-mesme les chesnes dont il avoit fortifié sa haye, & il se fait icy une chauffure, c'est à dire, une sorte de botine necessaire à un homme soigneux, qui alloit nuit & jour pour yeiller fur ses troupeaux. La peinture qu'Homere fait de l'estat où est ce pasteur quand Ulysse arrive chez luy, est tres naturelle & tres agréable, aussi-bien que le recit du danger qu'Ulysse courut, & il n'y a qu'un gouft corrompu qui puisse s'en mocquer comme a fait l'Auteur du Parallele. Ce heros, dit-il, va trouver Eumée son porcher, qui estoit assis devant sa porte, or qui raccommodoit ses souliers. Les chiens d'Eumée aboyerent fort, & firent grande peur au heros, qui se coucha par terre & laissa tomber son baston. Le porcher en se levant pour chasser les chiens, laissa tomber le cuir qu'il coupoit, &c. Voilà un heureux talent pour défigurer les images les plus naturelles & les plus fages.

Ulysse pour se garantir se couche à terre jette son basson I Ulysse sçavoit que le moyen le plus seur de se dessendre contre les chiens & autres bestes seroces, c'est de se coucher à terre, de jetter les armes qu'on peut avoir à la main, & de saire le mort, 528 REMARQUES
Au refte, dans la vie d'Homere j'ay dit
qu'il y avoit de l'apparence que ce Poèce
donne icy à Ulysse une avanture qui luy
estoit arrivée à luy-inesme, lorsqu'ayant

donne icy à Ulysse une avanture qui luy estoit arrivée à luy-mesme, lorsqu'ayant esté exposé sur le rivage de Chio par des pescheurs qui l'avoient mené sur un radear. & estant allé du costé qu'il entendoit des chevres, il fut attaqué par des chiens qui l'auroient devoré si le berger Glaucus n'eust couru à son secours; ce berger, aprés l'avoir délivré, le mena dans sa cabane & le regala le mieux qu'il luy fut possible. Le Poète tascha de divertir son hoste, en luy racontant ce qu'il avoit vu de plus curieux dans fes voyages. Quand je voy Ulysse s'entretenir avec Eumée, je prends plaisir à m'imaginer que je voy Homere s'entretenir avec Glaucus.

Page 485. Vicillard, il s'en est peu salta que mes chiens ne vous ayent devor? Rien ne marque mieux qu'Eumée estoit un homme de consequence & qui avoit esté bien élevé, que les discours qu'il sait icy à Ulysse versation qu'il a vec luy. Il y a une éloquence tres naturelle & tres naive & beaucoup de sagesse; aussi voir on dans le Livre

quence tres naturelle & tres naive & beaucoup de fagesse; aussi voit-on dans le Livre suivant qu'il estoit sils d'un Prince qui avoit regné dans l'isse de Scyros. Je ne releveray point icy les froides railleries que de petits Auteurs modernes ont saites sur cette qua-

lification

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIV. 5,29 Sification qu'Homere luy donne de divia porcher. Cela marque leur bon esprit.

Je passe la vie à pleurer l'absence, & peut-estre la mort de mon cher maistre] Quelle joye pour Ulysse! quel plaisir pour le Lecteur que cette situation! Aristote a fort bien dit qu'Homere est le premier qui ait fait des imitations dramatiques ; car, comme M. Dacier l'a fait voir dans ses Commentaires sur la Poëtique, l'Iliade & l'Odyssée peuvent passer pour de veritables Tragedies à cause de l'action, de la disposition & de l'œconomie du fujet, du messange admirable des épisodes, de la nature des catastrophes, de la vivacité des passions, & des fituations furprenantes dont ils font pleins. Aussi Platon dit qu'Homere n'est pas seulement le plus grand des Poëtes, mais qu'il est le premier des Poëtes tragiques. Dans le Theëtet. & dans le liv. 10. de la Repub.

20

er Di

215

品級

a

198

Th.

Page 486. Qu'il couvre d'une grande peau de chevre fauvage] Homere défigne ordinairement par des épithetes la nature des chofes dont il parle. Ley en parlant de la chevre suvage il adjoute iossaéos, ce qui fendent autour du cou des chevres, & ces excrescences qui pendent autour du cou des chevres, & ces excrescences sont appellées "osso. Noctre langue n'a point de terme pour l'expriTome II.

#### 530 REMARQUES mer, ou du moins je ne le sçay point.

Divin Eumée, vous luy répondites] Nous avons vû dans l'Iliade qu'Homere se set fouvent de ces apostrophes, quand ce sont des personnages considerables qui parlent, & qu'au lieu de dire un tel répondite, clà réveille l'attention du Lecteur, & sait connoîstre que celuy à qui on adresse ait connoîstre que celuy à qui on adresse ains la parole, est un homme digne de consideration. Homere employe icy cette apostrophe pour Eumée, marquant par-là l'estime qu'il avoit pour luy.

Bon homme, il ne m'est pas permis de mépriser un estranger, non pas mesme quand îl seroit dans un estat plus vil & plus mêprisable que celuy où vous estes, car, &c.] Ce passage me paroist admirable; l'homme du monde qui en a le mieux connu la beauté, & qui a le mieux développé le précepte qu'il renferme, c'est Epictete dont M. Dacier m'a fourni ce passage tiré d'Arrien: Souviens-toy toujours de ce qu'Eumée dit dans Homere à Ulysse inconnu qui le remercioit des bons traittements qu'il en avoit receus; Bon homme, il ne m'est pas permis de mépriser un estranger qui vient chez moy, non pas melme quand il feroit dans un estat plus vil & plus méprifable que celuy où vous estes, car les estrangers & les SUR L'ODYSSE'E. Luve XIV. 53 E pauves viennent de Jupiter. Dis la mejme choje à ton fiere, à ton prochain, Il ne m'est pas permis d'en ujer mal avec veus, quand vous seriez encore pis que vous n'estes, car vous venez de Dieu. En este, nous serions bien heureux si nous en usons avec nos proches, comme Eumée en use

avec cet estranger.

: at

spe id

ro

Page 487. C'est-là le devoir de bons domestiques, ils doivent estre toujours dans la erainte, sur-tout quand ils ont de jeunes maistres | Eustathe a expliqué cet endroit comme si Eumée par ces jeunes maistres eust voulu parler des Poursuivants, & qu'il eust voulu dire que quand il y a dans une maifon des tyrans comme ceux-là, les domestiques sont en crainte & ne peuvent pas faire les charitez qu'ils voudroient. Mais je ne croy pas que ce soit-là le sens. Il n'y a pas d'apparence qu'Eumée fasse un précepte general d'une chose qui estoit inouie & sans exemple. Asseurement il parle de ce qui doit se faire ordinairement. Des domestiques qui ont un maistre jeune doivent estre encore plus attentifs & plus craintifs lorfqu'il s'agit de dépenser, que quand ils ont un maistre qui jouit de ses droits & qui gouvorne fon bien, car alors ils ont, comme on dit, leurs coudées plus franches. Le précepte est bien plus beau; Eumée a un jeune maistre, Telemaque, ainsi il doit estre plus

532 REMARQUES timide, plus attentif, plus menager.

Et dont Dieu a beni le labeur, comme il a beni le mien dans tout ce qui m'a esté consié ] Homere enseignoit donc que tout le travail des hommes est inutile si Dieu ne le benit. Quand on entend Eumée parler de cette maniere, ne croiroit-on pas entendre Jacob, qui dit à son beaupere Laban: Benedixit tibi Dominus ad introïtum meum: Dieu veus a beni depuis que je vous sers. Et laborem manuum mearum respexit Deus: Dieu a regardé le travail de mes mains. C'est à dire, il l'a beni, il l'a fait prosperer.

Page 488. Et courut promptement à une des estables, & il en apporta deux jeunes cochons, il les égorgea, les prépara] Il est aisé de reconnoistre icy dans ces coutumes des temps heroïques les usages des temps des Patriarches, on n'y faisoit pas plus de saçon pour les repas. Quand Abraham receut chez luy les trois Anges, il est dit, Ipse ad armentum cucurrit, & tulit indévitulum tenerrimum & optimum, deduque puero, qui sessionaire de coxit illum, & c.

Et les saupoudra de fleur de farine C'estoit une fleur de farine rostie. Je crois que quand on servoit des viandes qui n'avoient pas esté offertes en sacrifice, on y répanSUR L'ODYS SE'E. Livré XIV. 533 doit de cette fleur de farine, qui tenoit lieu de l'orge facré avec lequel on confacroit les victimes. Ce qu'Eumée fait cy est une sorte

d'acte de Religion.

100

(é

Nos cochons engraissez sont reservez pour les Poursuivants, gens sans consideration & sans misericorde ] Je croy que c'est ce pasfage qui a persuadé Eustathe que ces jeunes maistres, dont Eumée a parté vingtdeux vers plus haut, estoient les Poursuivants. Mais je perfiste dans ma premiere pensée; ce qu'Eumée dit icy peut fort biers subsister avec le sens que s'ay donné à ce vers, er imparium avantes of viol. Au reste il paroist par ce passage que les anciens mettoient une grande difference entre zoipous & σιάλοις σύας, les premiers eftoient les cochons ordinaires qu'on failoit seulement paistre sans en prendre d'autre foin, & les autres σάλοι, estoient les cochons que l'on avoit engraissez à l'auge.

Page 489. Voilà pourquoy ils ne veulent point demander la Reyne dans les formes ] Eumée est persuadé que l'unique boudes Poursuivants est de demeurer dans lo Palais d'Ulysse & de manger son bien, enfaisant semblant de poursuivre Penelope enmariage, & voicy le raisonnement de ce domestique sidelle qui n'est point si mal sondé: S'ils sçavoient Ulysse en vie, ils demand34 REMARQUES

deroient cette Reyne dans les formes, parce qu'ils seroient asseurez qu'elle ne se remarieroit jamais pendant la vie de son mary, ainsi ils demeureroient-là avec une sorte de prétexte; mais ils ne la demandent point dans les formes, ils ne pressent point le mariage; ils ont donc appris sans doute par la renommée, ou par quelque oracle qu'Ulysse est mort. Voilà pourquoy ils ne la demandent point, parce que si elle se remarioit, elle ne seroit qu'à un seul, & tous les autres seroient obligez de se retirer. Voilà ce qui a fait dire à Horace que toute cette jeunesse pensoit moins au mariage qu'à la cuisine:

Nec tantum veneris quantum studiosa culinæ.

Page 490. Il avoit dans le continent vois sin douze troupeaux de bœufs] Voicy l'énumeration des richesses d'Ulysse. Elles consistent principalement en troupeaux, comme celles des Patriarches. Sed & Lot sucrunt greges ovium d'armenta. Genes. 13.5. Ditatusque est homo (Jacob) ultra modum d'habuit greges multos, ancillas d's servos, camelos d'asinos. Genes. 30.43.

Page 4 9 1. Aprés qu'il fut rassasse, il prit la coupe où il avoit bû, la remplis de vin de la presenta à Eumée ] Il faut bien prendre garde à ce passage, car on s'y trompe ordi-

SUR L'ODYSSE'E. Lavre XIV. 535 nairement; on croit d'abord que c'est Eumée qui presente la coupe à Ulysse, & c'est au contraire Ulysse qui la presente à Eumée, comme Eustathe l'a fort bien remarqué. J'ay desja dit ailleurs que pour faire honneur à quelqu'un on luy presentoit sa coupe pour le prier de boire le premier, ce qu'on appelloit aponiver, c'est de cette coutume que sont venues les santez qu'en boit aujourd'huy. Mais outre cela il y a icy une politesse qui merite d'estre expliquée. C'estoit à la fin du repas qu'on faisoit les libations, & c'est à la fin du repas qu'Ulysse prend la coupe & qu'il la presente à Eumée pour luy témoigner sa reconnoissance, & comme pour l'affocier aux Dieux qui l'ont fauvé. Eumée sent bien tout ce que marque cette honnesteté d'Ulysse, & c'est pourquoy il est ravi. xa îpe de Dopui.

Page 492. Elle les reçoit, les traite le mieux du monde, èr paffe les jours à les questionner] Le beau portrait qu'Homere fait icy d'une femme vertueuse, qui aimant tendrement son mary, ne trouve d'autre consolation dans son absence que de demander de ses nouvelles, & que d'escouter tous ceux qui peuvent luy parier de suy!

Page 493. Et peut-estre que vous-mesme, bon homme, vous invenueriez de pareil-Z iii 536 REMARQUES
les fables Le Lecteur prend plaisir à voir
ce soubçon d'Eumée si bien sondé. Ulyse

estoit le plus grand artisan de fables qui eust jamais esté.

Page 494. Je me fais encore un scrupule & je me reproche de le nommer par [on nom] Il y a icy un sentiment plein de tendresse & de délicatesse. Eumée dit qu'il se fait un scrupule & un reproche de nommer Ulysse par son nom, car c'est le nom que tout le monde luy donne, tous les eltrangers, les gens les plus inconnus l'appeldent Ulysse. Il ne l'appelle pas non plus fon Roy, fon maistre, car tous ses sujets l'appellent ainfi, & un homme qui en a toujours esté si tendrement aimé, & qui luya des obligations si essentielles doit luy donner un nom qui marque un sentiment plus tendre & plus vif; il l'appelle donc son pere, ou comme dit le texte son frere aisne, #96105. Mais j'ay changé ce nom de frere en celuy de pere qui est plus respectable.

Page 495. Soit presse tout à l'heure si font grand plaisir au Lecteur instruit, tel est ce mot tout à l'heure. Il semble que la reconnoissance va se faire, mais il l'éloigne ensuite, en adjoutant dés qu'il arrivera.

Ensuite cette table hospitaliere] M.Dacies

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIV. 537 est le premier qui ait hazardé ce mot en nostre langue, & qui l'ait transporté des personnes aux choses dans sa Traduction de ces deux beaux vers d'Horace,

Qua pinus ingens, albaque populus Umbram hospitalem consociare amant Ramis

Dans ce beau lieu où de grands pins êt de grands peupliers joignent amoureusement leur ombre hospitaliere. Le sçay qu'il y a eu des personnes trop délicates qui ont esté choquées de cette expression, mais je prendray la liberté de leur dire qu'elles ne paroissent pas avoir beaucoup estudié l'usage qu'on peut saire des figures, ni les bornes qu'on y doit garder. Celle cy est tres belle et tres heureuse, & il n'y a rien de plus ordinaire, sur-tout dans la Poèsie, que de transporter ains les expressions & de la personne à la chose & de la chose à la personne. Les exemples en sont insinis.

Ouy, il reviendra à la fin d'un mois, & au commencement de l'autre] Il n'estoit pas possible que le bon Eumée entendist le sens de ce vers,

Tol เมิง อุร์เทอง โร เมพางร, าซี ก' เรลเนย์ขอเล,

еß

Il entendoit sans doute qu'Ulysse reviendroit à la fin d'un mois, ou au commence-

REMARQUES ment d'un autre, & il ne s'imaginoit pas que fon hoste parloit d'un seul & mesme jour. Solon fut le premier qui penetra ce mystere, & qui découvrit le sens de cet énigme, qui marque qu'Homere n'estoit pas ignorant dans l'Astronomie. Je ne sçaurois mieux l'expliquer qu'en rapporant le passage mesme de Plutarque qui nous apprend cette particularité: Solon, dit-il, voyant l'inégalité des mois, & que la lune ne s'accordoit ni avec le lever ni avec le coucher du soleil, mais que souvent en un mesme jour elle l'atteignoit & le passoit, voulut qu'on nommast ce jour-là cin vai via, la vieille & nouvelle lune; & attribua à la fin du mois passé ce qui précedoit la conjonction, & au commencement de l'autre ce qui la suivoit. D'où l'on peut juger qu'il fut le premier qui comprit le sens de ces paroles d'Homere, à la fin d'un mois & au commencement de l'autre. Le jour suivant il l'appella le jour de la nouvelle lune, &c. Ulysse veut donc dire qu'il reviendra le dernier jour du mois, car ce jour-là la lune estoit vieille & nouvelle, c'est à dire, qu'elle finissoit un mois &

Page 4.97. Mais quelque Dieu ennemi, ou quelque homme mal intentionné] Ce voyage de Telemaque avoit allarmé avec raion la tendreffe de ce domestique fidelle, car il ne favoit pas qu'il ne l'avoit entrepsis que par

en commençoit un autre-

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIV. 539 l'ordre de Minerve. Et voilà comme on juge ordinairement des choses dont on ne connoist ni les causes ni les motifs.

CIE

mit.

ipit,

(20)

på,

geri

e e

ni ni

川加城

Ou quelque homme mal intentionné] Car les Dieux ne font pas les seuls qui peuvent renverser l'esprit, les hommes le peuvent aussi tres souvent, soit par des breuvages, soit par des discours empossonnez, plus dangereux encore que les breuvages.

Pour faire perir avec luy toute la race du divin Arcefus] Arcelus estoit pere de Laèrte. Telemaque son arriere petit-fils estoit le seul rejetton de cette race.

Et que Jupiter estendra sur luy son bras puissant ] Voila l'expression de l'Escriture, qui dit que Dieu éleve son bras, qu'il essend son bras sur quelqu'un, pour dire qu'il le sauve de tous les dangers qui l'envisonment.

Page 498. Je suis de la grande isse de Crete J Eumée vient de déclarer qu'il est convaincu que tous les estrangers sont sujets à débiter des fables pour se rendre plus agréables, & il a sait connositre à Ulysse qu'il le tenoit tres capable de les imiter, est un mot il a paru estre extremement en garde contre ces conteurs d'histoires sausses, cependant voicy qu'il se laisse suprendre au Z. vi

## REMARQUES

conte qu'Ulysse luy sait. Cela marque le pouvoir que les contes ont sur l'esprit des hommes. Il faut avoüer aussi que ce conte d'Ulysse est tres ingenieux. Homere pour le mettre en estat d'interesser tous les hommes qui viendront dans tous les âges, l'alfaisonne d'histoires veritables, de descriptions de lieux & de beaucoup d'autres chofes importantes & utiles, & il embellit fa narration de tout ce que l'éloquence peut fournir de plus capable de plaire. Par tous les contes differents dont le Poeme de l'Odyffée est orné & égayé, on voit bien que l'imagination du Poëte n'est ni espuisée ni fatiguée, puisqu'elle invente une infinité de fujets tous capables de fournir un long Poëme.

Et moy, je suis sils d'une estrangere que mon pere avoit achettée, de dont il avoit fait sa concubine] Nous avons vû dans s'Ilidade que ces sortes de naissances n'estoient point honteuses & qu'on les avoitoit san rougir. C'est ainsi qu'il est dit dans s'Escriture sainte, que Gedeon eut soixante-dix sils de pluseurs semmes qu'il avoit espourées, & que d'une concubine, qu'il avoit à Sichem; il eut un sils nommé Abimelec. Jug. 8:30-311 car en ces temps-là il n'estoit point dessendu d'avoir des-concubines. Non erat veitus eo tempore concubinatus; neque concubina à matrona nis dignitate

SUR L'ODYSSE'E. LivreXIV. 54TI diflabat: dit Groius sur ce passage des Juses. Eustathe veut que l'on remarque icyla finesse d'Ulysse, qui se dit sils d'une concubine, pour attirer la bienveillance d'Eumée qui avoit une naissance toute pareille, mais cette remarque est tres mal sondée; Eumée n'estoit nullement sils d'une esclave, il estoit tres legitime, comme on le verta dans le Livre suivant:

M'aimoit comme tous ses autres ensantsmez d'un veritable mariage] Cest ce que signise le mot isuzysteus, ensants legitimes, qui sont nez d'un veritable mariage. Carpour les concubines il n'y avoit ni conventions matrimoniales, ni solemnité, au lieuqu'il y en avoit pour les semmes.

Page 499. Et de ce grand nombre d'enfants, tous fort estimet.] Car le grand nombre d'enfants, & fur-tout d'enfants vettueux. & braves, sert beaucoup à faire honoret & respecter les peres. C'est ce que David sait entendre, quand aprés avoir dit que les sils sont l'heritage que le Seigneur donne, it adjoute: Sieut sagittee in manu potentis, ita stilli excussionum. Beatus vir qui implevit defiderium suum ex ipsis, non consundetur; cum loquetur cum inimicis suis in porta. Ps. 126. 4. 5.

Mes freres sirent un partage de ses biens, tirerent les lots au sort ] Voilà l'an-

REMARQUES \$42 cienne maniere de partager la succession des peres. On faisoit les lots avec le plus d'égalité qu'il estoit possible, & on les tiroit au sort. Et cela ne se pratiquoit pas seulement dans les maisons des particuliers, mais dans les maisons des Princes mesmes, puisque nous voyons dans le xv. Liv. de l'Iliade, que Neptune dit, Que l'Empire du monde fut partagé entre Jupiter, Pluton & luy, qu'on en fit trois lots, qui ne furent point donnez par rapport à l'ordre de la naifsance, que l'age ne fut point respecté, qu'on tira au fort, er que la fortune décida de ce partage, Cependant le droit d'ainesse estoit generalement reconnu dés ce temps-là. puisque nous voyons dans le mesme Livre qu'Homere dit que Dieu a donné aux aifnez les noires Furies pour gardes, afin qu'elles vengent les affronts que leur feront leurs cadets. En quoy confiftoit donc ce droit? Il confistoit dans l'honneur & dans le respect que les cadets estoient obligez de rendre aux aisnez, & dans l'autorité que les aisnez avoient sur leurs cadets.

Et ne me laiferent que tres peu de checoncubines n'heritoient point & ne partageoient point avec les enfants legitimes, ils n'avoient que ce que keurs fretes vouloient bien leur donner.

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIV. 543 Mais je me flatte qu'encore, comme dit le proverbe, le chaume vous fera juger de la moisson J'aurois bien pû trouver en nostre langue des équivalents pour ce proverbe, mais il m'a paru si sensé & si naturel, que j'ay cru le pouvoir conserver dans la Traduction. Comme un beau chaume fait juger que la moisson a esté belle, de mesme une vieillesse forte & vigoureuse fait juger que les fruits de la jeunesse ont esté fort bons. Ce qu'il y a de remarquable dans le vers d'Homere, c'est que le proverbe n'est pas achevé, le Grec dit seulement, mais je me flatte qu'en voyant le chaume, vous connoissez, ce qui fait voir qu'en Grece on avoit des proverbes dont on ne rapportois que les premiers mots, & qui ne laissoient pas d'estre entendus. Nous en avons de melme en nostre langue.

.

ıΰ

(SC

17

Page 5 00. Sur-tout lorssur'avec des homenens entenis quelque embuscade] Car c'estoit la maniere de saire la guerre qui leur paroisfoit la plus perilleuse, & où les braves & les lasches estoient le mieux reconnus. C'est ce qu'Idomenée dit dans le x111. Livre de l'Hiade: C'est, comme rous seave, dans cette sorte de guerre que les hommes paroissent le plus ce qu'ils sont, car les lasches y changent à tout moment de couleur; ils n'ont ni yertu ni courage, leurs genoux tremblants

744 REMARQUES
ne peuvent les soutenir, ils tombent de soiblesse, le cœu seur bat de la peur qu'ils ont
de la mort, tout leur corps frissonne, au lieugue les braves ne chiangent point de visage,
& c. On peut voir-là les Remarques, tom. 2.

Pag. 555.

Je n'ay jamais aime ni le travail, ni le labourage, ni l'aconomie domestique | J'ay fuivi icy les anciens Critiques, qui ont dit qu'Homere a employé le mot épyor, travail, labeur, pour le travail des champs, le labourage, & δικωφελίη pour les occupations plus douces & plus lucratives; comme l'œconomie domestique, qui comprend le commer ce, la marchandile. C'est pourquoy il adjoute, qui donne le moyen de bien élever ses enfants. Plutarque cite ce passage d'Homere dans la comparaison de Caton le Cenfeur avec Aristide, & il nous avertit que ce Poëte a voulu nous enseigner par la que c'est une necessité que ceux qui negligent l'aco nomie & le soin de leur maison, tirent leur entretien de la violence & de l'injustice. C'est une maxime tres certaine. Mais je ne içay fr Homere y a pensé, car dans ces temps heroïques la piraterie ni les guerres ne passoient point pour injustice. Le précepte est toujours tres bon:

Qui paroissent si tristes et si affreuses à tant d'autres | Voilà un trait de satire contre une infinité de gens à qui les armes sont

peur.

Page 501. Pour lesquels Dieu m'avoit donné de l'inclination Il y a dans le Grec, que Dieu m'avoit mis dans l'esprit. Homere reconnoist icy que le choix, que les hommes font des prosessions qu'ils embrassent, vient de Dieu, quand ils consultent & qu'ils suivent le penchant naturel qui les y porte. Car on ne voit que trop souvent des hommes qui choisssent des emplois & des professions auxquelles la providence ne les avoit pas destinez, & qu'ils n'embrassent que par seur solie.

Avant que les Grecs entreprissent la guerre contre Troye] Il y a dans le Grec: Avant que les Grecs montassent à Troye. Car les Grecs disoient monter de tous les voyages qu'on faisoit au Levant, comme cela a desja

esté remarqué.

Comme General, j'avois choisi pour moy ce qu'il. y avoit de plus précieux C'estoit le droit du General, il choisissoit dans le butin ce qu'il y avoit de plus précieux qu'il prenoit par préserence, & partageoit le reste avec ses troupes. Mais je croy qu'Ulysse parle icy plustost en capitaine de corsaires, qu'en General d'une veritable armée, car nous ne voyons point dans l'Iliade que les Generaux prissent rien pour eux avant le partage, ils portoient tout en commun, & s'ils avoient quelque chose en particulier, g'estoient les troupes qui le leur donnoient.

346 REMARQUES

Page 5 0 3. Parter, par le Borée] Cen'est pourtant pas le Borée, le veritable vent de nord qui porte de Crete en Egypte, c'est le nord ouest. Mais Homere appelle Borée le vent qui vient de toute la plage septemtrionale.

Auss n'avions sait que si dans une riviere nous n'avions sait que suivre le courant de l'eau Homere dit cela en trois mots, évis n ra le poor, comme dans le courant, & celtoit une espece de proverbe, pour dire hureusement, sacilement, à souhait. Il a salla

l'estendre pour l'expliquer.

Que le cinquieme jour nous arrivasmes dans le fleuve ] Homere est si instruit de la distance des lieux dont il parle, que quand il l'augmente on voit bien que c'est à deffein, pour rendre ses contes plus merveilleux & par-là plus agréables. Icy il n'adjoute rien à la verité, car de Crete on peut fort bien arriver le cinquiéme jour en Egypte. Strabon marque précisement que du promontoire Samonium qui est le promontoire oriental de l'isse, il y a jusqu'en Egypte quatre jours & quatre nuits de navigation: από δέ το Σαμωνία τορός αίγυπον πθάρων ήμερων και νυκτών πλούς. Homere y adjoute une partie du cinquiéme jour, parce qu'il estoit parti apparemment d'un port un peu plus reculé.

Page 505. Je demeuray dans son Palais

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIV. 547
fept années entieres] C'est ainsi qu'il déguise
son sejour dans l'isse de Calypso.

Page 50 6. Il se presenta à moy un Phaper in tres instruit dans soutes fortes de rufes] Les Pheniciens ont esté fort descriez dans tous les temps pour leurs ruses à pour c'est eux que le Prophete Ozée a désignez sous le nom de Chanaan, quand il a dit chap. 1 2. 7. Chanaan, in manu ejus statera dolos a calumniam dilexit. Et Philostrate dit à un Phenicien, Vous estes fort descriez grands trompeurs.

1

d

Œί

ici

35-4

10 "

Je demeuray chez luy un an entier ] Il place chez ce fripon le sejour qu'il fit chez Circé, où il nous a dit qu'il fut un an.

Quoyque ces grandes promesses commensassent à m'estre suspectes, je le suivis par necessité! Homere marque bien iey ce qui n'arrive que trop ordinairement quand on est une sois engagé avec des sripons; quoy qu'on s'en desse on ne peut pas toujours rompre avec eux, & une state necessité oblige de les suivre.

N'istre vaisseau couroit par un vent de nord qui le porta à la hauteur de Crete] Il appelle encore icy Borée nord, le vent nordest, car le Borée ne pouvoit pas porter de 748 REMARQUES"
Phenicie en Crete. C'estoit proprement le vent nord-est.

Page 5 07. Enfin le dixiéme jour, pendant ume nuit fort obfeure, le flot me pouffa contre la terre des Thefprotiens] Voilà comme ît déguife son artivée à l'isle d'Ogygie chez Calypso. Il met icy à la place la terre des Thefprotiens, qui habitoient la coste de l'Epire, vis-à-vis de l'isle des Pheaciens, de Corfou. Et il messe i l'isle des Pheaciens, de Corfou. Et il messe i corfou, en changeant les noms. Il met un Prince nommé Phidon, au lieu du Roy Alcinoiis, & au lieu de Nanfaca-fille d'Alcinoiis, il met un jeune Princs fils de ce Phidon.

Page 509. Pour aller à Dodone consulter le chesne miraculeux, & recevoir de lut la réponse de Jupiter ] J'ay desja parlé de cet oracle de Dodone dans mes Remarques fur le xv1. Liv. de l'Iliade. Et j'ay promis de traiter cette matiere plus à fond sur cet endroit de l'Odyssée. Dodone estoit anciennement une ville de la Thesprotie ; les limites ayant changé dans la suite, elle sut du pays des Moloffes, c'est à dire, qu'elle estoit entre l'Epire & la Thessalie. Prés de cette ville il y avoit un mont appellé To2 marus & Tmarus; fous ce mont il y avoit un Temple, & dans l'enceinte de ce Temple un bois de chesnes qui rendoient euxmelmes des oracles aux prestres, & ces pres-

SUR L'ODYSSEE. Livre XIV. 549 tres les rendoient à ceux qui les consultoient. Ce Temple estoit le plus ancien de la Grece, & il fut fondé par les Pelalges. D'abord il fut deservi par des prestres appellez Selles. Dans la suite des temps la Déesse Dioné ayant esté associée à Jupiter, & son culte ayant esté receu dans ce temple, au lieu de prestres il y eut trois prestresses fort âgées qui le desservoient. On prétend que les vieilles femmes estoient appellées mixeu dans la langue des Molosses, comme les vieillards estoient appellez mi-Actor; & comme winder fignifie aussi des colombes, c'est, dit-on, ce qui donna lieu à la fable, que des colombes estoient les prophetesses de ce temple. Mais dans ma Remarque sur ce vers du x 1.1. Liv. de l'Odyst. Et les colombes mesmes qui portent l'ambrofie à Jupiter, je croy avoir fait voir que cette fable avoit une autre origine. Quoyqu'il en foit, ce temple avoit une chose bien merveilleuse, c'est que Jupiter rendoit ses oracles par la bouche des chesnes mesmes, s'il est permis de parler ainsi. Aprés avoir cherché long-temps ce qui pouvoit avoir donné lieu à cette fable si estonnante, je croy en avoir trouvé enfin le veritable fondement, c'est que les prestres de ce temple se tenoient dans le creux de ces chesnes quand ils rendoient leurs oracles, c'estoit-là leur repied, ainsi quand ils répondoient, on di-

e Ci

即以因此時間的語言不可以

foit que les chesnes avoient répondu. Cest pourquoy Hesiode a dit de cet oracle qu'il habite dans le creux du chesne, vair à wir pus no post, or que de ce creux tous les hommes en rapportent les réponses dont ils ont besoin.

Er Ser émplouse marrie mile experse.

Comme nous le voyons par le beau fragment rapporté par le Scholiaste de Sophocle sur le vers 1 183. des Trachines.

Qui partoit pour Dulichium ] Une des isses Echinades, entre Ithaque & la coste du Peloponese.

Page 5 1 1. Et qu'ils m'ont conduit dans la maifon d'un homme sage | L'expression Greeque est remarquable, il y a à la lettre, dans la maison d'un homme instruit, aldoog impunevoso, c'est à dire, d'une homme sage, d'un homme vertueux. Ce qui prouve, ce que j'ay desja dit plusieurs fois, qu'Homere a crû que les vertus s'apprenoient par l'éducation; que c'effoient des sciences, mais des sciences que Dieu seul enseigne; qu'il n'y a que les vertus qui soient la veritable science de l'homme, & que l'homme sage & vertueux est le seul que l'on doit appeller Icavant & instruit. Platon a enseigné cette verité & l'a démonstrée, & c'est une chose admirable, que ce qui fait encore aujourd'huy tant d'honneur à ce Philosophe, ait

BUR L'ODYSSEE. Livre XIV. 551 esté tiré d'Homere, & que ce soit dans ses

Poëmes qu'il l'a puisé.

hin.

is is

100

Page 5 12. Mais ils ont permis qu'il ait esté sans honneur la proye des Harpyes C'est à dire, qu'il ait esté enlevé sans qu'on sçache ce qu'il est devenu. On peut voir ce qui a esté remarqué sur cette expression dans le 1. Liv. tom. 1. pag. 93.

Page 514. Que deviendroit la réputation que j'ay acquise Eumée est estonné de la proposition que luy fait Ulysse, de le saire précipiter du haut d'un rocher, en cas qu'il se trouve menteur. Et il nous enseigne que toutes les conditions qu'on nous offre, & qui peuvent nous engager à violer la justice, ne doivent jamais estre escoutées par ceux qui ont soin de leur réputation.

Et pour le present & pour l'avenir ] Ce maistre pasteur ne se met pas seulement en peine de la réputation qu'il aura pendant sa vie, mais encore de celle qu'il aura aprés fa mort; par-là Homere combat le sentiment însensé de ceux qui soutiennent que la réputation aprés la mort n'est qu'une chimere.

Page 515. Et nos bergers seront bientosticy] Le texte dit mes compagnons, quoyque maistre de ces bergers, & fort superieur à eux par sa naissance, il ne laisse pas de les appeller fes compagnons, mais en nostre lanPage 5 16. Car il essoit plein de pieté] Le Grec dit: Car il avoit bon sens, bon 6prit. J'ay desja sait remarquer ailleurs qu' Homere dit ordinairement qu'un homme a bon esprit, pour dire qu'il a de la pieté, b' qu'il n'a pas bon esprit, pour dire qu'il est impie. Car la pieté est la marque la plus seure & la plus insaillible du bon esprit.

Page 5.17. Eunée prend de petits morceaux de tous les membres Toutes les ceremonies de facrifices ont esté affez expliquées dans les Remarques sur le 1. Liv. de

l'Iliade, tom. 1. pag. 315.

Et après avoir répandu dessus de la steur de farine] Cette sleur de sarine tenoit lieu de l'orge sacré messé avec du sel que s'ou répandoit sur la teste de la victime pour la consacrer, et c'est ce que l'on appelloit immoler.

Car il estoit plein d'équité] Ainsi il faisoit les parts avec égalité, sans savoriser l'un plus

que l'autre.

Il en fit fept parts, il en offrit une aux Mymphes, une autre à Mercure fils de Maia] Voicy une coutume dont nous navons point encore vû d'exemple dans les factifices dont Homere nous a parlé jusques icy, mais c'est icy un sacrifice rustique, à à la

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIV. 553 la campagne on suit des coutumes anciennes qu'on ne pratique ni à la ville ni à l'armée. Eumée offre une part aux Nymphes, parce que ce sont les Nymphes qui présidant aux bois, aux fontaines & aux rivieres. rendent les campagnes fecondes & nourrilfent les troupeaux. Et il en offre une autre à Mercure, parce que c'est un des Dieux des bergers, qu'il préfide aux troupeaux & qu'il les fait prosperer & croistre. C'est pourquoy on mettoit ordinairement un bellier au pied de ses statuës, quelquefois mesme on le representoit portant un bellier sur ses espaules ou fous fon bras. On peut voir ma Remarque sur la fin du x i v. Liv. de l'Iliade, tom. 2. pag. 592. Au reste cette coutume de donner une part aux Nymphes me rappelle celle qu'on pratique aujourd'huy dans le partage qu'on fait du gasteau des Roys. C'est ainsi que des ceremonies Religieuses ont Souvent succedé à des ceremonies profanes, & que l'esprit de verité a purifié & sanctifié ce que l'esprit de mensonge avoit introduit sous un faux prétexte de Religion.

20

Et Ulyffe fut régalé de la partie la plus homable, qui effoit le des de la vicime de Ceft ainfi que dans le v1 1. Liv. de l'Iliade Agamemnon fert à Ajax le dos de la vichime. On peut voir-là les Remarques, tom. 2. pag. 404. J'adjouteray feulement que cette Iome II.

coutume de donner la portion la plus henorable à ceux qu'on vouloit distinguer estoit de mesme parmi les Hebreux. Samuel voulant faire honneur à Saul, qu'il alloit sacrer pour Roy, luy sit servir l'espaule entiere de la victime, qui estoit regardée comme la

plus honorable, parce que Dieu l'avoit donnée à Aaron. Levavit autem cocus armum et possit ante Saül. Le cuisinier leva l'espaule entiere de la victime d' la servit devant

Saul. 1. Roys 9.

Page 5 1 8. Estranger, que j'honore comme je dois, saites bonne chere des mets que je puis vous offrir] Eumée s'excuse d'abord de la petite chere qu'il sait à son hoste, & en mesme temps il le console sur son infortune, en le saisant souvenir que Dieu messe nostre vie de biens & de maux, & qu'il saut recevoir tout ce qui nous vient de sa main.

Un esclave, qu'Eumée avoit achetté de quelques marchands Taphiens ] L'isse de Taphos au dessus d'Ithaque vis-à-vis de l'Acarnanie: Homere nous a dit dans le t. Livre qu'elle obéissoit à un Roy nommé Mentes, & que ses habitants ne s'appliquoient qu'à la marine, & dans le Livre suivant il les appelle anisness, des corsaires. Car en ce temps là le messier de pirate n'estoit pas insame, comme il l'est aujourd'huy. C'est mesme ce messier-là qui leur avois

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIV. 555 donné ce nom, car, comme Bochart nous l'apprend, du mot taph, que les Phesiciens diloient pour hataph, & qui fignifie enlever, ravir, cette iste avoit esté appellée Taphas, cett à dire, l'ille des volents, & se se peuple Taphiens, cett à dire, voleurs, ravissems.

lik

oide

i ans

at

nt G

neti f data

olt,

DE.

U 256

132

ge i

糖花

g/o

Page 5 19. La nuit fut tres froide de tres obscure, car la lune approchoit du temps de la conjonction ] Cest ainsi que selon les auciens Critiques il saut expliquer ce vers,

Νύξ Α' άρ έπιλ θε κακή σκοδμήνιος.

σχο ζμάνιος fignifie une nuit obscure, parce que la lune est prés de la conjonction, car elle s'obscurcit à mesure qu'elle s'en approche, jusqu'à ce qu'estant conjointe, elle soit entierement & totalement obscurcie. Homere nous a desja avertis qu'Ulysse devoit arriver à Ithaque à la fin du mois, le dernier jour du mois, lorsque la lune a entierement perdu sa lumiere. Icy il nous fait souvenir que nous voilà prés de ce jour-là; que la lune est sur la fin de son dernier quartier, & qu'elle va estre bien-tost en conjonction. Nous allons voir l'ufage qu'Ulysse va faire de cette nuit obscure & froide: Il n'y a rien de mieux imaginé que l'histoire qu'il va faire & qu'il tourne en apologue.

Pour piquer Eumée] C'est ce que signific A a ij

icy ce mot πιρηπίζων, pour piquer, & comme nous dirions pour agacer Eumée.

Page 5 2 1. Ne penfant point que la nuis duff eftre si froide] Il faut se souvenir que dans ces pays-là, aprés des journées sort chaudes, il survient tout à coup des nuis ares froides & des neiges mesme contre l'ordre des faisons; c'est ce qui pussifie. Ulysse d'avoir laissé son manteau dans sa tente. Il n'auroit pas esté si imprudent son eust esté en hiver, ou que la saison eust esté avancée.

Page 522. Nous voilà fort éloignet de nos vaisseaux, & nous sommes en peut nombre ] Il rapporte à ses compagnons le sens de ce que le songe luy avoit dit, sans s'amu-

ser à faire parler le songe.

Page 5 23. Et par amitié & par respect pour un homme de bien, mais ils me méprifent à cause de ces vieux haillons] Homere renserme beaucoup de sens en peu de pasoles. Deux choses doivent porter à secusir-les gens de bien, l'amitié, car ont doit aimer les vertueux; & le respect deu à la vertu, car la vertu est respectable. Mais les hommes sont faits de maniere, que la vertu est presque toujours méprisée quand elle n'est affablée que de haillons.

Vous nous faites-là sur un sujet veritable un apologue tres ingenieux La plaisante be-

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIV. 557 vue d'un interprete qui a pris icy ajroc pour büanges. alvos est une fable, un apologue, foríqu'on applique à un fait present un sujet feint, ou une histoire veritable. Et cette forte d'apologue differe des fables & des apologues ordinaires, en ce qu'aprés le recit on n'adjoute pas d'ordinaire l'application, parce qu'on veut que celuy qui l'entend la fasse tuy-mesme. Ainsi c'est contre les regles de cette forte d'apologue qu'Ulysse à la fin de son recit a adjouté l'application, en disant, Plust aux Dieux donc qu'aujourd'huy quel-qu'un des bergers qui sont icy me donnast un bon manteau, &c. Il devoit laisser faire cette application aux bergers. Mais comme il se desfioit de leur penetration, il a mieux aimé aller au plus seur & leur expliquer ce qu'ils n'auroient peut-estre pas entendu.

KÇ Á

e fett

200

神殿的

Mais demain des le matin vous reprenveus vieux haillons, car nous n'avons pasicy pluseurs manteaux ni pluseurs tuniques de rechange] Si les bergers n'avoient eu que l'habit qu'ils portoient, cela n'auroit pas esté digne de la prudence d'Eumée, & s'ils en avoient eu pluseurs, cela auroit esté contraire à la sage occonomie de ce fidelle serviteur. Il falloit donc qu'ils eussent qu'un, & c'est ce qu'Homere fait icy. Eumée luy-messne n'a que deux manteaux, dont il A a iij preste l'un à Ulysse pour cette nuit-sa, & il prend l'autre pour sortir. Et Eumée se sert de cette raison pour dire à Ulysse que le lendemain des le matin il faudroit qu'il reprist ses haillons, car il ne peut pas luy donner ni luy prester pour long-temps un habit dont ses bergers on luy peuvent avois affaire à toute heure, & en mesme temps il luy fait entendre par-là que son apologue fera accompli de point en point & deviendra une histoire veritable. Car comme sous les remparts de Troye il n'eut le manteau de Thoas que pour cette nuit-là seviement, & que le matin au retour de cet officier il fut obligé de le rendre; de mesme icy il n'aura ce manteau que pour cet nuit, & il reprendra ses haillons dés le matin, ainst l'évenement rendra son apologue entierement juste. Cela est bien imaginé, pour saire qu'Ulysse paroisse avec son équipage de queux, car il faut necessairement qu'il soit vuen cet estat à Ithaque.

Vous reprendrez vos vieux haillons] Rien n'approche de la beauté & de la richesse de la langue Greque, en un seul mot elle exprime des choses qu'on ne sçauroit faire entendre que par de longs discours. Le mot droma niger, dont Homere se sert icy, exprime en mesme temps & la nature des haillons & l'embarras de celuy qui les porte, & qui est obligé de les changer & de les re-

SUR L'ODYSSEE. Livre XIV. 550 müer pour couvrir une partie qui se découvre à mesure qu'il en couvre une autre, oumesme pour les cacher, pour ne faire paroistre que ce qu'ils ont de moins affreux, & ne les montrer que du meilleur costé, & c'est ainsi que l'a expliqué Hesychius. Svona-सार्ट्साइ वें 107 विषर्भन्दाइ क्यूंड प्रदूष्त, अव्य देशकार वेह्साइ, ci γαρ πωχοί επικροπουσι πα ράκου. Le mos διεπαλίξεις, dit il, signifie vous remüerez, wous agiterez avec les mains, car les gueux taschent de cacher leurs haillons. Le mesme Hefychius dit qu'Homere s'est servi deux fois de ce mot, & il a raison. Ce Poëte l'a employé dans le 1 v. Liv. de l'Hiade vers 472.

.... ανηρ δι ανδρ' έδνοπαλίζεν.

Mais il est icy dans un sens figuré pour dire terraffer, tuer.

133

1

Plusieurs manteaux ni plusieurs tuniques de rechange ] Emposibili periores est icy la melme chose que ce que l'Escriture sainte appelle an acoqueras sonas, des manteaux. des robes de rechange, doubles, dont on peut changer, & dont on prend l'une en quittant l'autre, mutatoria vestimenta, vestes mutatorias. 4. Roys 5. 22.

Quand nostre jeune Prince, le fils d'Ulyffe, fera de retour, il vous donnera des tuniques, des manteaux] Le Lecteur instruir prend grand plaifir à ces fortes de promesses, qui sont autant d'oracles que celuy qui

Aa iiij

REMAROUES les prononce n'entend point.

Page 524. Mais Eumée ne jugea pas à propos de s'arrester à dormir loin de ses troupeaux] Homere enseigne fort bien icy que ceux qui font au dessus des autres, doivent avoir plus de soin que les autres. Eumée, qui est intendant sort à la campagne pendant que les pasteurs, qui sont sous luy, dorment à couvert à la maison. Plus la nuit est obscure, plus il se croit obligé de sortir pour veiller à la garde de ses troupeaux.

Il prit aussi une grande peau de chevre] Cette peau estoit à deux fins ; en marchant elle servoit à le couvrir & à le dessendre de la pluye & de la neige, & quand il estoit arresté, elle luy servoit de lit & l'empeschoit d'estre incommodé de l'humidité de la terre.

Et contre les voleurs] Car les voleurs sont plus à craindre pendant les nuits obscures, parce qu'elles leur sont tres savorables, & qu'ils veulent en profiter.

Page 525. En cet équipage il sortit pour aller dormir sous quelque roche à l'abry des souffles du Borée prés de ses troupeaux Car Homere nous a fait entendre qu'Eumée laissoit la nuit en pleine campagne les masses de ses troupeaux. Au reste, voicy une nouvelle bevue tres ridicule, où l'envie de critiquer a précipité l'Auteur du Paral-

SUR L'ODYSSE'E. Livre XIV. 561 lele. Le divin porcher, dit-il, fit souper le divin Ulysse, & le mit coucher avec les pourceaux aux dents blanches. Homere n'a jamais dit cela. C'est le bon Eumée qui va coucher prés de ses cochons qui estoient dehors, mais il fait coucher Ulysse dans sa maison, puisqu'Homere dit qu'il approcha son lit du feu. Quelle pitié de n'avoir pas melme sçû bien lire les endroits qu'il vouloit tourner en ridicule! Mais, dira-t-on, comment cela se peut-il saire qu'on attribuë à un Poëte ce qu'il n'a pas dit! Je ne suis pas obligée de découvrir comment cela se fait, il suffit que cela s'est fait. Voicy pourtant la methode de ces grands Critiques. Comme ils ne lisent point l'original, qu'ils n'entendent point, ils parcourent la Traduction Latine, qu'ils ne lisent pas mesme entiere. Celuy-cy ayant trouvé à la fin, de ce x i v. Liv.

Perrexit autem ire dormiturus ubi fues.

sans autre examen il a attribué à Ulysse
ce que le Poëte dit d'Eumée.

oir

uich châ

4条公司

## Argument du Livre XV.

Inerve apparoist à Telemaque pendant la nuit, pour l'exhorter à s'en retourner à Ithaque. Ce jeune Prince, après avoir pris congé de Menelas de en avoir receu de grands presents, part de Lace-demone sur un char avec le fils de Nestor de va coucher à Pheres. Le lendemain il arrive à Pylos, mais il n'entre point dans la ville, de peur d'estre retenu par Nester, & il s'embarque. Il reçoit dans son vaisfeau un devin d'Argos appelle Theochymene, obligé de quitter son pays pour un meurere. Cependam Uhyffe & Eumee s'entretiennent . & Eumee raconte comment des corsaires Pheniciens l'ayant enlevé de l'ife de Syrie, le vendirent à Laërte. Le vailsean de Telemaque arrive pendant ce temps là aux costes d'Ithaque. Le Prince renvoye à la ville le vaisse qui l'avoit porte, & il va à pied à la muifon d'Eumite dont il connoit la fidelité.

## L'ODYSSE'E D'HOMERE.

## LIVRE XV.

INERVE, qui venoit de quitter Ulysse sur le rivage d'Ithaque, se rend à Lacedemone pour faire souvenir Telemaque de s'en retourner, & pour le presser de partir. Elle trouva ce jeune Prince & se sils de Nestor couchez sous un portique dans le Palais de Menelas. Le sils de Nestor estoit plongé dans un doux sommeil, mais Telemaque n'avoit pas fermé les paupieres, car les inquietudes & ses chagrins que suy causoient les mouvelles incertaines qu'il avoit

Aa vj

564 L'ODYSSE'E de fon pere le tenoient souvent éveillé. La Déesse s'approchant de son lit, luy parla en ces termes:

Telemaque, il n'est pas honneste » que vous demeuriez plus long-» temps éloigné de vos Estats, & » que vous laissiez ainsi tout vostre » bien en proye à des gens pleins » d'insolence & qui acheveront de le » consumer, ou qui le partageront » entre eux pendant que vous faites » un voyage fort inutile. Levez-» vous, & sans perdre un moment, » pressez le vaillant Menelas de vous » renvoyer, fi vous voulez trouver » encore vostre mere dans les mesmes » fentiments où vous l'avez laissée. » Desja son pere mesme & ses freres » font tout ce qu'ils peuvent pour » l'obliger d'espouser Eurymaque, » qui, comme le plus riche des Pour-» suivants, fait les presents les plus » magnifiques & offre une plus gros-» fe dot. Prenez donc bien garde » qu'elle ne fasse sortir de vostre mai-

D'HOMERE. Livre XV. 565 fon la plus grande partie de vostre . bien. Vous connoissez l'humeur « des femmes; elles font tout pour « l'avantage d'un fecond mary, & « oublient tres promptement le pre- «: mier, & ruinent les enfants qu'elles « en ont eus. Quand vous serez de «retour chez vous, vous confierez « toutes choses aux soins de la plus « fidelle domestique que vous ayez, « jusqu'à ce que les Dieux vous « avent donné une femme prudente « & habile qui puisse gouverner vos- « tre maison. J'ay encore un avis à «. vous donner, gravez-le bien dans «. vostre esprit : les plus déterminez « des Poursuivants vous ont dressé « une embuscade fur vostre chemin « entre l'isse d'Ithaque & l'isse de « Samos, resolus de vous tuer à vos- « tre passage; mais j'espere qu'avant « qu'ils ayent executé leur perni- « cieux desfein, quelqu'un de ces per- « fides descendra dans la sombre de- « meure de Pluton. Eloignez vostre «

3:

rote

t del

enci faits

erez.

neni,

Tec.

166 L'ODYSSE'E

» vaisseau de ces endroits qui vous » feroient funestes, ne voguez que la » nuit. Celuy des Dieux qui vous » garde & qui veille à vostre seureté, » vous envoyera un vent favorable. » Dés que vous serez arrivé à la pre-» miere pointe d'Ithaque, ne man-» quez pas de renvoyer fur l'heure à » la ville vostre vaisseau avec tout » l'équipage, & sans vous arrester à » qui que ce soit, allez trouver l'in-» tendant de vos troupeaux, vostre » cher Eumée, qui est toujours le » plus fidelle & le plus affectionné » de tous vos servireurs. Aprés avoir » passé la nuit chez luy, vous l'en-» voyerez au Palais porter en dili-» gence à la fage Penelope la bonne » nouvelle que vous estes de retour » de Pylos & en parfaite santé.

En finissant ces mots la Déesse s'éleva dans les airs de s'en retourna dans l'Olympe. Elle n'eut pas plustost disparu, que Telemaque poussant le sits de Nicstor, l'éveille D'HOMERE Livre XV. 567 & luy dit: Pisistrate, levez vous, « je vous prie, & allez promptement « atteler vostre char, asin que nous « nous mettions en chemin. «

aela

103

reis, able

m#

ori ted

le:

ľ'n

oifie rs k

voi

dili-

隧

OH.

Ų.

Pilistrate luy répondit, Mon « cher Telemaque, quelque impa- « tience que nous ayons de partir, « nous ne sçaurions nous mettre en « chemin pendant une nuit si obscu- « re; l'aurore va bien-tost se mons- « trer. Attendez-dore, & donnez le « temps au genereux Menelas de fai- «re porter dans voftre char les pre- « fents qu'il vous destine, & de vous « faire toutes fortes d'honnestetez & « de caresses en vous disant adieu. « Les effrangers conservent toujours « un agréable souvenir des hostes qui « les ont receus chez eux, quand ils « leur ont donné toutes les marques « d'amitié que l'hospitalité demande. «

Il parla ainsi, & peu de temps aprés l'aurore sur un chartout éclatant d'or vint annoncer le jour. Menelas, quitant la couche de la belle Helene arrive prés de ces Princes. Dés que le fils d'Ulysse l'apperceut, il met promptement une tunique d'une grande beauté, jette sur ses espaules un grand manteau tres magnisque & va au devant de Menelas; il se reçoit à la porte, & aprés les premieres civilitez, il suy dit: Fils d'Atrée, que y Jupiter fait regner avec tant de gloire sur ses peuples, permettez que je parte pour m'en retourner chez moy; des affaires pressants

» demandent ma presence.

Telemaque, répondit Menelas,

» je ne vous retiendray pas plus long» temps chez moy malgré vous dans
» l'impatience que vous avez de vous
» en retourner. Et je ne sçaurois ap» prouver ces hostes excessifs & dans

i'empressement & dans l'indiffe, rence qu'ils temoignent à ceux qu'ils ont receus chez eux. Il est mieux de garder en tout de justes bornes. & je trouve qu'il

bornes, & je trouve qu'il y a la

D'HOMERE. Livre XV. 569 mesme impolitesse à congedier e ceux qui desirent de rester, qu'à « faire des violences pour retenir « ceux qui veulent partir. Il faut ai- « mer & bien traiter ceux qui veu- « Ient demeurer avec nous, & laisser @ la liberté à ceux qui veulent nous « quitter. Mais attendez au moins « que j'aye fait porter dans vostre « char les presents qu'on doit faire à « ses hostes, & que j'aye le plaisir « que vous les voyiez de vos yeux. « Cependant je vais ordonner aux « femmes de mon palais de vous pré- « parer à disner de ce qui se trouvera « dans la maison. On ne doit pas se « mettre en chemin sans avoir mangé ; la politesse & l'honnesteté de « I'hoste ne le peuvent souffrir & le « besoin des voyageurs s'y oppose. « Si vous vouliez, pour vous diver- « tir, vous détourner & traverser la « Grece & le pays d'Argos, je ferois « atteler mon char pour vous ac- « compagner & pour yous conduire «

e, ça mete nete urne Tanta

"moy-mesme dans toutes nos belses villes; il n'y en a pas une seule où nous ne fussions tres bien receus, se qui ne vous sist present de quelque trepied, de quelque cuvete, de quelque couple de mulets, ou de quelque coupe d'or.

t

ď

te

k

f

t

ic

to

de

Ve

di

no

Le sage Telemaque répondit:

"Grand Roy, je suis obligé de m'en

"retourner promptement; je n'ay

"laissé personne chez moy pour

"prendre soin de mes affaires, & j'ay

"tout sujet de craindre que pendant

"que je cours inutilement pour ap
"prendre des nouvelles de mon pe
"re, je ne me sois perdu moy-mes
"me & que je ne me trouve ruiné.

Menelas ayant entendu ses raifons, donne ordre à Helene & à ses semmes de préparer le disner. En mesme temps arrive le sidelle Eteonée sils de Boëthus, qui ne quittoit jamais Menelas. Le Roy luy ordonne d'allumer du seu & de faire promptement rostir ses

D'HOMERE. Livre XV. 575 viandes. Et luy cependant descend avec Helene & fon fils Megapenthes dans un cabinet magnifique d'où s'exhaloit un parfum délicieux; dans ce cabinet estoit tout ce qu'il avoit de plus précieux & de plus rare en meubles & en toutes fortes de vases les mieux travailłez. II prend une belle coupe à deux fonds & fait prendre à son fils une urne d'argent, & Helene ayant ouvert un de ses coffres où estoient les voiles en broderie qu'elle avoit travaillez de ses belles mains, elle choisit le plus grand, le plus magnisique & celuy qui estoit d'un dessein le plus beau & le plus varié; il estoit brillant comme l'astre du jour, & il se trouva au dessous de tous les autres. Chargez tous trois de ces presents, ils retournent trouver Telemaque, & Menelas luy dit, en l'abordant, Prince, que Ju- « piter, mary de la respectable Ju- « non, vous ramene dans vostre pa- «

#### L'ODYSSÉ'E » trie aussi heureusement que vous

» le pouvez desirer. Mais recevez, je » vous prie, ces presents, qui sont ce » que j'ay de plus beau & de plus » précieux dans tous mes meubles, » c'est une double coupe d'argent, » mais dont les bords sont de l'or le » plus fin. Elle est d'un tres beau tra-» vail, c'est un ouvrage de Vulcain

» mesme. Le Roy des Sidoniens m'en » fit prefent quand il me receut chez I

8

d

fe

ſę

be

ď

do

tre

tre

Ģυ

» luy à mon retour de Troye, & je » ne sçaurois en faire un meilleur

» usage que de vous le donner.

En finissant ces mots il suy remet la coupe entre les mains. Megapenthes s'avance, & met aux pieds du Prince l'urne d'argent. La belle Helene fe presente ensuite, tenant entre ses mains le voile merveilleux qu'elle avoit fait elle-melme, elle le presente à Telemaque, & luy dit: Mon cher fils, je vous

» fais aussi ce present, qui vous fera

s toujours souvenir du travail d'He-

D'HOMERE. Livre XV. 573

lene; il vous servira le jour de vos «
nopces à orner la Princesse que «
vous espouserez; jusqu'à ce jour «
si destrable vous le donnerez à gar- «
der à la Reyne vostre mere. Je «
vous souhaite un heureux voyage, «
Daignent les Dieux vous conduire «
eux-mesmes dans vos Estats. «

Elle luy remet en mesme temps ce voile entre les mains. Telemaque le reçoit avec toutes les marques de joye & de reconnoissance, & le Prince Pisistrate le prenant des mains de Telemaque, le serre dans une cassette, & ne peut se lafser d'admirer la beauté de ces presents. Menelas mene ensuite les Princes dans la falle, où ils s'affeyent fur de beaux sieges; une belle esclave porte sur un bassin d'argent une aiguiere d'or pour donner à laver, & dresse une table tres propre & tres polie; la maiftresse de l'office la couvre de ce qu'elle a de plus exquis. Eteonée

coupe les viandes & sert les portions, & le fils de Menelas fait l'office d'eschanson & presente le vin

dans des coupes.

Aprés que la bonne chere & la diversité des mets eurent chassé la faim, Telemaque & le fils de Neftor monterent dans leur char, & pouffant leurs chevaux, ils traverserent la cour & sortirent des portiques. Menelas les suivit jusqu'à la porte, tenant à la main une coupe d'or pleine de vin, afin qu'ils me partissent qu'aprés avoir fait des libations. Il se mit au devant de leur char, & leur presentant la cou-» pe, il leur dit : Jeunes Princes, » rendez-vous toujours Jupiter fa-, vorable. Dites à Nestor, qui gou-» verne si justement ses peuples, que » je prie les Dieux de luy envoyer » toutes fortes de prosperitez ; il a » toujours eû pour moy une bonté » de pere pendant que nous avons » combattu fous les remparts d'Ilion.

C

le

de fa

D'HOMERE. Livre XV. 575 Le prudent Telemaque Iuy répondit: Grand Roy, quand nous « serons arrivez à Pylos nous ne « manquerons pas de dire à Nestor « toutes les amitiez que vous nous « faites pour luy. Plust aux Dieux « qu'estant de retour à Ithaque, je « pusse aussi conter à Ulysse toutes « les marques de bonté & de gene-« rosité que j'ay receües de vous, & « Juy monstrer les beaux presents « dont yous m'avez honnoré.

Comme il disoit ces mots un aigle vola à sa droite, tenant dans ses serres une oye domestique d'une grosseur prodigieuse, qu'il avoit enlevée du milieu d'une basse cour. Un nombre infini d'hommes & de femmes le suivoient avec de grands cris. Cet aigle volant du costé des Princes, & toujours à leur droite, vint fondre au devant des chevaux. Ce signe leur parut favorable & la joye s'empara de · leur cœur.

Le fils de Nestor, le sage Pisserate, prenant alors la parole, dit à Menelas, Grand Prince, je vous prie d'examiner ce prodige, & de declarer si Dieu l'a envoyé pour vous ou pour nous, car il nous regarde asseurement les uns ou les autres.

w autres. Menelas se met en mesme temps à penser profondément en luymesme comment il expliqueroit ce signe. Mais la belle Helene ne luy en donna pas le temps, car le prévenant, elle dit par une subite » inspiration: Princes, escoutez-» moy, je vais vous déclarer l'expli-» cation de ce signe, telle que les » Dieux me l'inspirent, & l'évenement la justissera. Comme cet aigle parti d'une montagne où il est né & où il a laissé ses aiglons, a enlevé d'une basse-cour cette » oye domestique; de mesme Ulysse, » aprés avoir souffert beaucoup de maux & erré dans plusieurs contrées. D'HOMERE. Livre XV. 577 trées, retournes la maille 1, « & punira les Poursuivants aussi facilement, que cet sigle a déchiré «

cilement que cet aigle a déchiré « l'oye qu'il a enlevée. Peut-estre « mesme qu'à l'heure que je parle, « Ulysse est desja chez luy, & qu'il « prend les mesures pour se venger «

de ces insolents.

Telemaque, ravi d'entendre cette prophetie, s'escria en s'adressant à Helene, Ah, que le maistre du « tonnerre accomplisse ainsi vostre « prédiction, & je vous promets que « dans Ithaque je vous adressera» « mes vœux comme à une Déesse. «

En finissant ces mots il poussa fes vigoureux coursiers, qui ayant bien-tost traversé la ville, prirent le chemin de Pylos. Ils marcherent le reste du jour avec beaucoup de diligence, & aprés le coucher du foleil, lorsque les chemins estoient desja couverts de tenebres, ils arriverent à Pheres dans le Palais de Diocles sils d'Orssoque né sur les

Tome II.

L'ODYSSE'L

bords de l'Alphée, ils passerent la nuit chez luy, & en receurent tous les bons traitements qu'exige l'hof-

pitalité,

Le lendemain dés que l'aurore eut fait voir ses premiers rayons, ils prirent congé de Dioclés, & eftant montez fur leur char, ils traverserent la cour & continuerent leur voyage. Ils arriverent bientost aux portes de Pylos; alors Telemaque dit au fils de Nestor, Mon cher Pisistrate, voulez vous " m'obliger ! promettez - moy que , vous m'accorderez la priere que je » vais vous faire. Nous fommes de-» puis long-temps unis de pere en fils » par les sacrez liens de l'hospitalité; » nous sommes de mesme âge, & le » voyage, que nous venons de faire » enfemble, va encore ferrer davan-» tage les nœuds de nostre amitié; je » vous conjure donc de ne pas m'o-» bliger à m'éloigner de mon vaisp scau, laissez-moy icy & souffrez D'HOMERE. Livre XV. 579
que je m'embarque & que je n'entre point dans la ville, de peur que «
voître pere ne veüille me retenir «
pour me donner de nouvelles marques de son affection, quelque «
pressé que je sois de m'en retourner; vous sçavez que mes affaires «
demandent que j'arrive promptement à Ithaque.

Pisistrate, ne pouvant le refuser, pensa en luy-mesme comment il devoit faire pour luy accorder ce qu'il demandoit. Enfin il trouva que le plus seur estoit de le conduire luy-mesme sur le rivage; il détourne ses chevaux & prend le chemin de la mer. Dans le moment il fait embarquer les presens que Menelas luy avoit faits, l'or, l'argent & le voile précieux que la belleHelene luy avoit donné; alors le pressant de partir, il luy dit: Mon cher Telemaque, montez « sans differer sur ce vaisseau, & or- « donnez à vos rameurs de s'éloigner «

Bb ij

» promptement de la coste avant que » je sois de retour chez mon pere, & » que je luy aye appris vostre départ; » car connoissant son humeur comme je la connois, je suis seur qu'il » ne vous laisseroir point embar-» quer; il viendroit luy-mesme pour » vous retenir, & je ne pense pas que » toute vostre resistance pust rendre » son voyage vain, car si vous le re-» fusiez, il se mettroit veritablement en colere.

En finissant ces mots il le quitte, prend le chemin de la ville, & bien-tost il arrive dans le Palais de

Nestor.
Cependant Telemaque s'adresse à ses compagnons, & leur dit:
Mes amis, préparez vos rames, déployez les voiles, & fendons promptement le fein de la vaste mer. Ils obéfissent, on prépare tout pour le départ. & Telemaque de son costé offre sur la poupe un sacrifice à Minerve pour implorer son secours.

D'HOMERE. Livre XV. 581 Dans ce moment il se presente à luy un estranger, obligé de quitter Argos pour un meurtre qu'il avoit commis. C'estoit un devin, descendu en droite ligne du celebre Melampus qui demeuroit anciennement dans la ville de Pylos, qui nourrit de si beaux troupeaux, où il possedoit de grandes richesses & habitoit un superbe Palais : mais ensuite il avoit esté forcé de quitter sa patrie & de se retirer dans un autre pays, pour s'éloigner de Nelée son oncle, qui estoit le plus fier & le plus glorieux des mortels, & qui luy ayant enlevé des biens infinis, les retint un an entier. Ce pauvre malheureux alla à la ville de Phylacus pour executer une entreprise tres difficile à laquelle il s'estoit engagé, mais il fut retenu prisonnier dans le Palais de Phylacus, où il souffrit beaucoup de maux à cause de la fille de Nelée, & de la violente Bb iii

### \$82 L'ODYSSE'E

impression que les terribles Furies avoient faite sur son esprit. Mais ensin il évita la mort, & il fit par son habileté ce qu'il n'avoit pû faire par la force ; il emmena les bœufs de Phylacus à Pylos, & voyant que Nelée ne vouloit pas luy tenir la parole qu'il luy avoit donnée, il le vainquit dans un combat fingulier, & le força de luy donner sa fille pour son frere Bias, aprés quoy il se retira à Argos, où le Destin vouloit qu'il regnast sur les peuples nombreux des Argiens; Il s'y maria, & y bastit un magnifique Palais. Il eut deux fils, Antiphate & Mantius, tous deux pleins de valeur; d'Antiphate sortit le magnanime Oïclée, & d'Oïclée vint le brave Amphiaraüs, à qui Jupiter & Apollon donnerent à l'envi des marques de l'affection la plus singuliere. Il ne parvint pas jufqu'à la vicilleffe, car encore jeune il perit à Thebes; le present qu'on

h

D'HOMERE. Livre XV. 583 fit à sa femme Eriphyle avança sa mort. Cet Amphiaraus eut deux fils, Alcmeon & Amphiloque; Mantius en eut aussi deux, Polyphide & Clitus. Ce dernier fut enlevé par la belle Aurore pour sa grande beauté, dont la terre n'estoit pas digne; elle voulut le faire asseoir avec les Immortels, & le magnanime Polyphide, Apollon le rendit le plus esclairé de tous les devins aprés la mort d'Amphiaraus. Ce Polyphide irrité contre Mantius son pere, se retira à Hypercsie, ville du pays d'Argos, où il faisoit ses prédictions à tous ceux qui alloient le consulter.

L'estranger, qui se presenta à Telemaque pendant qu'il faisoit ses libations à Minerve, estoit fils de ce dernier, & il s'appelloit Theoclymene. Il s'approcha du fils d'Ulysse, & luy dit: Puisque je « suis assez heureux pour vous trou- « ver au milieu de vos prieres & de «

ВЬіііј

» vostre sacrifice, je vous conjure par » ce mesme sacrifice, au nom de la » Divinité à laquelle vous l'offrez, » par vostre teste qui doit estre si » chere à vos peuples, & par le salut » de tous vos compagnons, répon-» dez-moy sans aucun déguisement à » une chose que j'ay à vous demander e dites-moy qui vous estes, de » quel pays vous estes, & quels sont » vos parents.

wos parents.

Le fage Telemaque luy répond;

Estranger, je vous diray la verité

toute pure sans aucun déguisement: Je suis d'Ithaque; mon pere se nomme Ulysse, s'il est vray

qu'il soit encore en vie, car je crains

bien qu'il ne soit mort depuis longtemps; c'estoit pour en apprendre
des nouvelles que j'avois quitté

mes Estats, & que je m'estois embarqué avec mes compagnons,

mais j'ay fait un voyage inutile.

J'ay aussi esté obligé de quitter

» J'ay aussi esté obligé de quitter » ma patrie, répondit Theoelymene,

D'HOMERE. Livre XV. 585 pour avoir tué un de mes compa- « triotes, qui a dans Argos beaucoup « de freres & de parents, tous les plus « puissants de la Grece. Je cherche « à me mettre à couvert de leur ref- « fentiment, & à fuir la mort dont « ils me menacent, car c'est ma « destinée d'errer dans tous les cli- « mats. Ayez donc la bonté de me « recevoir dans vostre vaisseau, puif- « que dans ma fuite je suis devenu « vostre suppliant. Vous auriez à « vous reprocher ma mort fr je tom- « bois entre leurs mains, car ils ne « manqueront pas de me poursuivre. « Je n'ay garde de vous refuser « une chose si juste, répondit le sa- « ge Telemaque, montez dans mon « vaisseau, nous vous y recevrons le « mieux qu'il nous sera possible. «

En sinissant ces mots il prend la pique de Theoclymene, la couche le long du vaisseau où il l'ayde à monter, & s'estant assis sur la poupe, il le sait asseoir prés de luy.

ВЬ ч

En mesme temps on délie les cables, & Telemaque ordonne à fes compagnons d'appareiller; on dresse le mast, on déploye les voiles sur les antennes, & Minerve leur envoye un vent tres favorable qui les fait voguer rapidement sur les flots de la vaste mer. Ils passent les courants de Crunes & de Chalcis qui a de si belles eaux; & aprés le coucher du soleil, lorsque la nuit eut répandu ses sombres voiles sur la terre, le vaisseau arriva à la hauteur de Phée, & de-là il cotoya l'Elide prés de l'embouchure du Penée, qui est de la domination des Epéens.

Alors Telemaque, au lieu de prendre le droit chemin à gauche entre Samos. & Ithaque, poussaires les isses appellées pointues, qui font partie des Echinades, pour arriver à Ithaque par le costé du septentrion, & pour éviter par ce moyen l'embuscade qu'on luy dres-

D'HOMERE. Livre XV. 587 foit du costé du midy dans le destroit de Samos.

OA

Pendant ce temps-là Ulysse & Eumée estoient à table avec les bergers. Le souper estant fini, Ulysse pour esprouver Eumée & pour voir s'il avoit pour luy une veritable affection, & s'il voudroit le retenir plus long-temps, ou s'il feroit bien aise de se destaire de luy & de l'envoyer à la ville, luy parla en ces termes: Eumée, & vous ber- « gers, j'ay envie d'aller demain à la « ville dés le matin mendier mon « pain, pour ne vous estre pas icy « plus long-temps à charge ni à vous « ni à vos bergers. C'est pourquoy « je vous prie de ne me pas refuser « vos avis, & de me donner un bon « guide pour me conduire. Puisque « la necessité me réduit à ce misera- « ble estat, j'iray par toute la ville « demander de porte en porte quel- « que reste de vin ou quelque mor- « ceau de pain. J'entreray dans le « Bb vi

» Palais d'Ulysse pour tascher de » donner de bonnes nouvelles à la » fage Penelope. J'auray mesme l'au-» dace d'aborder les fiers Poursui-» vants, pour voir s'ils voudront bien. » me donner quelques restes de tant » de mets qu'on fert sur leur table, » & je m'offriray à leur rendre tous » les services qu'ils pourront exiger » de moy, car je vous diray une cho-» se, je vous prie de l'entendre & de » ne pas l'oublier, c'est que par une » faveur toute particulière de Mer-» cure, qui, comme vous sçavez, est » le Dieu qui répand sur toutes les » actions des hommes cette grace qui » les fait réuffir, il n'y a personne de » si adroit ni de si prompt que moy, » foit à allumer du feu ou à fendre » du bois, soit à faire la cuisine ou à » servir d'escuyer tranchant ou mes-» me d'eschanson, en un mot tout ce » que les riches peuvent attendre du » service des pauvres, je le fais mieux » que personne.

D'HOMERE. Livre XV. 589

A cette proposition Eumée entra dans une veritable colere. Eh, « bon homme, luy dit-il, quelle « pensée est-ce qui vous est venuë « dans l'esprit! Avez-vous donc en- « vie de perir à la ville sans aucun « secours, puisque vous vous propo- « sez d'approcher de ces fiers Pour- « fuivants, dont la violence & l'in-« folence montent jusqu'aux cieux! « Vrayment les esclaves qui les ser- « vent ne font pas faits comme vous; « ce sont de beaux jeunes hommes « qui ont des tuniques magnifiques « & des manteaux superbes, & qu'on « voit toujours brillants d'essences & ... parfumez des meilleurs parfums. « Voilà les gens qui les servent, & « leurs tables sont toujours chargées « des mets les plus délicats, & on y « sert les vins les plus exquis. Je « vous affeure que vous n'estes à « éharge icy, ni à moy, ni à aucun « de mes compagnons, & que nous « vous y voyons avec une extresme «

» joye. Quand le fils d'Ulysse sera » venu, il vous donnera des habits » tels que vous les devez avoir, & il » vous fournira les moyens d'aller

» par tout où vous voudrez.

Ulysse, ravi de ces marques d'affection, luy en temoigne sa recon-» noissance en ces termes : Mon cher » Eumée, je souhaite de tout mon » cœur que Jupiter vous favorise au-» tant que je vous aime, pour la cha-» rité que vous avez eue de me reti-» rer chez vous & de mettre fin à ma » misere. C'est le plus grand de tous » les malheurs pour les hommes que » la mendicité. Quand on est réduit n en cet estat, la misere, la faim & le n froid forcent à faire & à souffrir » les choses les plus indignes. Mais » puisque vous voulez me retenir, » & que vous me forcez à demeurer » chez vous, dites-moy, je vous prie, » des nouvelles de la mere d'Ulysse » & de son pere, qu'à son départ il » laissa dans un âge desja assez avanD'HOMERE. Livre XV. 59 \$
cé; apprenez-moy donc s'ils joüif-«
fent encore de la lumiere du foleif, «
ou s'ils font descendus tous deux «
dans la nuit éternelle!

Je vais satisfaire vostre curiosi- « té, répondit Eumée; le bon vieil- « lard Laërte vit encore, & il ne cesse « d'adresser tous les jours ses prieres « aux Dieux pour leur demander la « fin de sa vie, car il n'a pû recevoir « de consolation depuis le départ de « fon fils ; & la mort de sa femme « furvenuë depuis ce temps-là, a mis « le comble à son affliction & pré- « cipité sa vieillesse. Cette pauvre « femme ne pouvant supporter l'ab- « sence de son fils, a fini ensin une « malheureuse vie par une mort plus « malheureuse. Qu'une pareille mort « n'arrive jamais à ceux qui habitent « en cette isle, qui me sont chers & « qui m'ont fait du bien. Pendant « tout le temps que son affliction l'a « laissée en vie, je n'avois pas de plus « grand plaifir que d'eftre auprés d'el- «

» le pour l'entretenir & pour tal-» cher de la consoler, car elle avoit » eu la bonté de permettre que je » fusse élevé avec la belle Ctimene, » la plus jeune de ses filles, & je puis » dire qu'elle n'avoit guere moins de » tendresse pour moy que pour cette » Princesse.

Mais aprés que nous fusmes tous » deux sortis de l'enfance, son pere » & sa mere la marierent à Samos, » & receurent des presents infinis de » leur gendre. Et pour moy, aprés » m'avoir bien équipé de toutes cho-» ses, la Reyne m'envoya dans cette » terre, & fon affection pour moy a s toujours augmente. Je sens bien la » perte que j'ay faite, & les secours » dont je suis privé. Mais les Dieux s ont beni mon application & mon » travail affidu dans les choses qui » m'ont esté confiées, & j'ay en par » leur bonté de quoy me nourrir & » de quoy affister ceux qui m'ont pa-» ru dignes de secours. Pour ce qui

D'HOMERE. Livre XV. 593 est de ma maistresse Penelope, je « ne prends plus plaisir ni à en par- « ler, ni à en entendre parler; une « calamité affreuse est tombée sur sa « maison; une foule de Princes info- « lents & superbes se sont attachez à « elle & la ruinent; elle en est tou- « jours si obsedée, que ses sidelles « ferviteurs n'ont la liberté ni de luy « parler, ni de l'avertir de ce qui se « passe, ni de recevoir ses ordres, à « peine ont-ils de quoy fournir à leur « entretien, bien-loin de pouvoir « nous envoyer icy quelque douceur « pour nos domestiques.

()23

OS,

tte

Helas! mon cher Eumée, c'est « donc depuis vostre enfance que « vous estes éloigné de vostre patrie « & de vos parents. Racontez-moy, « je vous prie, vos avantures, & di « tes-moy si c'est que la ville où ha « bitoient vostre pere & vostre mere « a esté faccagée par vos ennemis, ou « si des pirates vous ayant trouvé « seul dans les pasturages à la teste de «

\* vos troupeaux, vous ont enlevé » dans leurs navires, vous ont ame-» né à Ithaque, & vous ont vendu à

» Laërte tout ce qu'ils ont voulu, & » beaucoup moins que vous ne valez. Estranger, puisque vous voulez » sçavoir mes avantures, repartit Eu-» mée, je ne vous refuseray pas ce » plaisir. Escoutez-moy donc avec » attention sans quitter la table; les » nuits font fort longues, on a le » temps de dormir & de se divertir » à faire des contes, il ne faut pas » vous coucher de si bonne heure, le » trop dormir lasse & fait mal. Si » quelqu'un de ces bergers a envie » de se coucher, il peut sortir, car il » faut que demain à la pointe du jour » il ait déjeuné & qu'il mene ses » troupeaux aux pasturages. Mais » pour nous demeurons icy à table, » à boire & à manger, & à nous di-» vertir en racontant l'histoire de nos » malheurs; car tout homme qui a beaucoup couru & beaucoup foufD'HOMERE. Livre XV. 595 fert dans ses courses, prend un plai-« sir singulier à s'en souvenir & à en « parler. Je m'en vais donc, puisque « vous le voulez, vous raconter les « particularitez les plus remarquables « de ma vie. «

Au de-là de l'isse d'Ortygie est « une isle appelléc Syrie, si jamais « vous avez entendu ce nom. C'est « dans cette isle que se voyent les « conversions du soleil. Elle n'est pas « fort considerable pour sa grandeur, « mais elle est fort bonne, car on y « nourrit de grands troupeaux de « bœufs & de nombreux troupeaux « de moutons, & elle porte beau- « coup de vin & une grande quantité « de froment. Jamais la famine n'a « desolé ses peuples, & les maladies « contagicules n'y ont jamais fait « fentir leur venin. Ses habitants ne « meurent que quand ils sont parve-« nus à une extresme vieillesse, & « alors c'est Apollon luy-mesme, ou « fa sœur Diane qui terminent leurs «

y a dans cette isse douces stéches. If
y a dans cette isse deux villes qui
partagent tout son territoire. Mon
pere Ctesius, sils d'Ormenus semblable aux Immortels, en estoix
Roy. Un jour quesques Pheniciens, gens celebres dans la marine
& grands trompeurs, aborderent à
nos costes, portant dans leur vais
seau quantité de choses curicuses

» nos costes, portant dans leur vais-» seau quantité de choses curieuses » & rares » Il y avoit alors dans le Palais de » mon pere une femme Phenicienne, » grande, belle & tres habile à tou-» tes fortes de beaux ouvrages. Ces » Pheniciens déceurent cette femme » par leurs infinuations & par leurs » fourberies. Un jour qu'elle lavoit » des hardes à la fontaine, l'un d'eux-» obtint d'elle les dernieres faveurs » & se rendit absolument maistre de » fon esprit; malheur ordinaire aux » personnes mesmes les plus habiles » qui se sont laissé abuser. Il luy demanda donc qui elle estoit & d'où

D'HOMERE. Livre XV. 597 elle estoit. Elle luy enseigna d'a-« bord le Palais de mon pere, & luy « dit qu'elle estoit de l'opulente ville « de Sidon & fille d'Arybas homme « tres riche & tres puissant; que des « corsaires Taphiens l'avoient enle-« vée comme elle revenoit de la cam- « pagne, & l'avoient menée dans l'ille « de Syrie, où ils l'avoient venduë à « mon pere qui en avoit donné un « grand prix. Mais, luy répondit le « Phenicien, qui l'avoit abusée, vou-« driez-vous venir avec nous pour « yous retrouver dans voftre maison « & revoir vostre pere & vostre « mere, s'ils vivent encore & s'ils « sont aussi riches que vous nous l'as- « feurez.

Je le voudrois de tout mon « cœur, repartit cette femme, si tous « vos matelots me promettent avec « serment de me remener chez moy « sans me faire nul outrage, «

1115

ur:

oil

UX

113

de

11

es.

Tous les matelots luy sirent en « mesme temps le serment qu'elle de-

» mandoit, aprés quoy elle leur dit: » Tenez, je vous prie, ce complot » secret, & qu'aucun de vostre troupe ne s'avise de m'aborder, ni de me » parler, foit dans les chemins où à la fontaine, de peur que quelqu'un » ne le voye & ne coure au Palais le » rapporter à nostre vieillard, qui en-» trant d'abord en quelque soupçon, » ne manqueroit pas de me charger » de chaisnes, & de trouver les mo-» yens de vous faire tous perir. Gar-» dez bien le secret & hastez-yous » d'achetter les provisions pour le » voyage. Quand vostre vaisseau sers » chargé, vous n'aurez qu'à m'en-» voyer un messager pour m'en don-» ner avis. Je vous apporteray tout » l'or qui se trouvera sous ma main. » Je tascheray mesme de vous payer » un prix encore plus grand pour » mon passage, car j'éleve dans le Pa-» lais le jeune Prince, qui est desja » fort avisé, & qui commence à marscher & à sortir dehors, pourvû

p'HOMERE, Livre XV. 599 qu'on le tienne. Je n'oublieray rien « pour vous l'amener. En quelque « contrée que vous vouliez l'aller « vendre, vous en aurez un prix infini. «

où:

u'v: ais!

ie

pçæ

21%

M.

Gi

10

url

ula

net

do:

tor

12:0

25t

Pi

En finissant ces mots, elle les « quitte & s'en retourne dans le Pa- « lais. Ces Pheniciens demeurerent « encore un an entier dans le port, « d'où ils venoient tous les jours à « la ville vendre leurs marchandises « & achetter des provisions. Quand « le vaisseau eut sa charge & qu'il fut « en estat de s'en retourner, ils dépes- « cherent un de leurs matelots à cette « cemme pour l'en avertir. C'estoit & un homme tres fin & tres rusé, qui « vint dans le Palais de mon pere « comme pour y vendre un beau col- « lier d'or qui avoit de beaux grains « d'ambre. Toutes les femmes du Pa- « lais, & ma mere mesme, ne pou- « voient se lasser de le manier & de « l'admirer, & en offroient une cer- « taine somme. Cependant le fourbe &

» fit signe à nostre Phenicienne, & » le signe fait & apperceu, il s'en re-» tourne promptement dans son vais-

» feau. En mesme temps cette femme » me prend par la main, & me mene » dehors comme pour me promener. » En sortant elle trouve dans le ves-» tibule des tables dreffées & des cou-» pes d'or fur le buffet, car les offi-» ciers de mon pere préparoient le » fouper, & par hazard ils estoient » fortis, attirez par quelque rumeur » qu'on avoit entendue devant le » Palais. Elle ne perdit pas l'occa-» sion, elle cacha sous sa robe trois » coupes & continua fon chemin; je » la fuivois avec innocence sans con-» noistre mon malheur. Aprés le so-» leil couché, & les chemins estant » desja couverts de tenebres, nous » arrivasmes au port où estoit le vaisreau des Pheniciens. Ils nous font » embarquer promptement & mettent à la voile, pouffez par un vent favorable

D'HOMERE. Livre XV. 601 favorable que Jupiter leur envoya. « Nous vogalmes en cet estat six jours « & six nuits. Le septiéme jour Dia- « ne décochases fléches sur cette fem- « me Phenicienne, qui mourut tout « d'un coup & tomba au pied du « mast. On la jetta d'abord dans la « mer, où elle servit de pasture aux « poissons. Je fus fort estonné & af- « fligé de me voir feul entre les mains « de ces corsaires. Sur le soir le mes- « me vent nous poussa à Ithaque, où « Laërte n'espargna rien pour m'a- « chetter. Voilà de quelle maniere « j'ay esté porté dans cette isse. Mon cher Eumée, luy dit Ulyf- « se, le recit que vous m'avez fait de « tout ce que vous avez souffert si «

neti neti ene ene

car sor ent loir int

52

fe, le recit que vous m'avez fait de «
tout ce que vous avez fouffert si «
jeune encore, m'a sensiblement «
touché. Mais Jupiter a eû la bonté «
de faire succeder à tous ces maux «
un grand bien, puisque vous estes «
arrivé dans la maison d'un homme «
en qui vous avez trouvé un maistre fort doux, qui vous aime & qui «

Tome II. C

» vous fournit avec soin la nourri-» ture, les habits & tout ce dont vous

w ture, les habits ex tout ce dont vous

» avez besoin, de sorte que vous me-

» nez icy une vie fort douce. Mais

» moy, aprés avoir erré dans plu-

» sieurs contrées, j'arrive icy dans

» l'estat où vous me voyez.

C'est ainsi que s'entretenoient Ulysse & Eumée. Ils n'eurent pas beaucoup de temps pour dormir, car l'aurore vint bien-tost sur son char d'or annoncer la lumiere aux hommes,

Cependant Telemaque & ses compagnons arrivent au port, plient les voiles, abattent le mast, & à force de rames ils sont entrer leur vaisseau dans le port; ils jettent l'ancre, arrestent le vaisseau avec les cables, & descendent sur le rivage où ils préparent leur disner. Quand ils eurent fait leur repas, le prudent Telemaque leur dit: Mes compagnons, remenez le vaisseau à la ville, je vais seul visse

D'HOMERE. Livre XV. 603 ter une petite terre qui est prés d'icy « & voir mes bergers; sur le soir aprés « avoir vû comment tout se passe « chez moy, je vous rejoindray, & « demain pour nostre heureuse arri- « vée je vous donneray un grand dis- « ner, où la bonne chere & le bon « vin vous feront oublier toutes vos « fatigues.

Mais, mon cher fils, repartit le « devin Theoclymene, où iray-je ce- « pendant! dans quelle maison d'I- « thaque pourray-je me retiref! puis- « je prendre la liberté d'aller tout « droit dans le Palais de la Reyne « vostre mere!

aft,

minumin out

Dans un autre temps, luy ré- «
pondit le fage Telemaque, je ne «
fouffrirois pas que vous allassez «
ailleurs que dans mon Palais, & rien «
ne vous y manqueroit, on vous y «
rendroit tous les devoirs que l'hospitalité exige. Mais aujourd'huy «
ce seroit un parti trop dangereux, «
car outre que je ne serois point «

Cc ij

» avec vous, vous ne pourriez voir » ma mere, qui ne se monstre que » tres rarement aux Poursuivants & qui se tient loin d'eux dans son appartement, toujours occupée à ses ouvrages. Je vais vous enseigner une maison où vous pour-» rez aller, c'est chez Eurymaque fils » du sage Polybe. Tous les peuples » d'Ithaque le reverent comme un Dieu, & c'est de tous les Poursui-» vants celuy qui a le plus de merite. » Aussi espere-t-il d'espouser ma me-» re, & de monter sur le trosne d'U-» Jysse. Mais Jupiter, qui habite les » cieux, sçait seul s'il ne fera point » perir tous ces Poursuivants avant » ce pretendu mariage, Comme il disoit ces mots, on

Comme il diloit ces mots, on vit voler à fa droite un autour, qui est le plus viste des messagers d'Apollon; il tenoit dans ses serres une colombe, dont il arrachoit les plumes, qu'il répandoit à terre entre Telemaque. & son vaisseau, D'HOMERE. Livre XV. 505
Theoclymene tirant en mesme temps ce jeune Prince à l'escart, suy met la main dans la sienne, & suy dit: Cet oyseau qui vole à vostre « droite, n'est point venu sans l'or- « dre de quesque Dieu. Je n'ay pas « eu plustost jetté les yeux sur suy, « que je l'ay reconnu pour un oy- seau des augures. Il n'y a point « dans Ithaque de race plus royale « que la vostre. Je vous prédis donc « que vous aurez toujours le dessus fur tous yos ennemis.

Que vostre prédiction s'accomplisse, Theoclymene, luy répondit «
Telemaque, vous recevrez de moy «
toute sorte d'amitié & des presens «
si considerables, que tous ceux qui «
vous verront vous diront heureux. «
Il adresse en mesme temps la parole à son sidelle compagnon Pirée
fils de Clytius: Mon cher Pirée, «
luy dit-il, de tous mes compagnons qui m'ont suivi à Pylos, «
vous m'avez toujours paru le plus «
C c iii

# L'ODYSSEE

» attaché à moy & le plus prompt à. » executer mes ordres; je vous prie » de mener chez vous cet hoste que » je vous confie, ayez de luy tous les » soins & faites-luy tous les honneurs » qu'il merite jusqu'à ce que je sois » de retour à Ithaque.

Le vaillant Pirée luy répond : > Telemaque, vous pouvez vous af-» seurer que quelque long sejour » que vous fassiez icy, j'auray soin » de l'hoste que vous me confiez, & » qu'il ne manquera chez moy d'au-» cune des choses que demande l'hospitalité.

En finissant ces mots il monte dans son vaisseau, & commande à ses compagnons de s'embarquer & de délier les cables; ils obéissent & se placent sur les bancs.

Cependant Telemaque met ses brodequins, arme fon bras d'une bonne pique, & pendant que ses compagnons remenent le vaisseau à la ville, comme il l'avoit ordonD'HOMERE. Livre XV. 607 né, il se met en chemin pour aller vister ses nombreux troupeaux, sur lesquels le bon Eumée, toujours plein d'affection pour ses maistres, veilloit avec beaucoup d'attention & de sidelité.



# REMARQUES

SUR

## L'ODYSSEE D'HOMERE.

### LIVRE XV.

Page Minerve, qui venoit de quitter 563. Milysse fur le rivage d'Ithaque. C'est ce qu'on vient de lire dans le Livre précedent, qui ne contient que le reste de ce jour-là & la nuit qui le suit. Minerve quitta Ulysse affez tard, car le jour estoit desja avancé, & elle se rendit à Lacedemone la nuit mesme qu'Ulysse sassoit à table de remarque est necessaire pour saire entret dans la suite & dans l'œconomie du Poëme.

Elle trouva ce jeune Prince & le fils de Nestor couche, sous un portique] Homere a quitté Telemaque dans le Palais de Menelas à la fin du 1v. Liv. Ce Prince a donc esté à Lacedemone depuis ce temps-là, c'est à dire, depuis que Mercure est alse porter l'ordre à Calypso de laisser partir Ulysse. Il y a encore esté les quatre jours

REMARQ. SUR L'ODYS. Liv. XV. 609 qu'Ulysse fut avec Calypso depuis l'arrivée de Mercure, les vingt jours qu'il employe à arriver de l'isse d'Ogygie à celle des Pheaciens, & le temps qu'il sut-là à conter ses avantures, & à attendre le vaisseau qu'on suy avoit promis.

Page ; 64. Il n'est pas honneste que vous Estats | En estet ce fejour avoit esté assez Estats | En estet ce fejour avoit esté assez long, & presentement qu'il n'y a plus aucune nouvelle à attendre d'Ulysse, qui est desja arrivé à Ithaque, il saut que Telema-

que pense à revenir.

ent

bel

Desja son pere mesme & ses freres ] Il est tres vraysemblable qu'Icarius, pere de Penelope, las de voir ces Poursuvants confumer son bien, la pressoit de se déterminer, & d'espouser le plus riche de ces Princes.

Et ses freres Car on asseure qu'Icarius eut de sa semme Peribée cinq fils, Thoas, Damasippe, Imeusimus, Aletes & Perilaüs, & une seule fille, qui est Penelope.

Et offre une plus grosse dot] J'ay desia affez parlé de cette coutume, & de la dot que les mariez donnoient à leurs femmes.

Page 565. Elles font tout pour l'avantage d'un second mary & oublient tres promptement le premier, & ruinent les enfants

---

610 REMARQUES

qu'elles en ont eus] Est-il possible que les
femmes du temps d'Homere ressemblassent
is fort à quelques-unes que nous voyons
aujourd'huy! Mais je voudrois qu'Homere
nous eust dit si de son temps les hommes
remariez se souvenoient beaucoup de leur
premiere semme, & s'ils estoient plus justes
envers leurs ensants du premier lit.

Jufqu'à ce que les Dieux vous avent donne une femme prudente & habile qui puisse gouverner vostre maison ] Homere estoit donc persuadé qu'une semme prudente & habile est un present du ciel, & que c'est la femme prudente & habile qui fait les maifons, & la fole qui les destruit. Sapiens mulier ædificat domum, dit Salomon, Proverb-14. 1. Et l'auteur de l'Ecclesiastique, aprés avoir dit que le mary d'une femme prudente est heureux, que les années de sa vie font doubles, adjoute, Pars bona, mulier bona, in parce timentium Deum dabitur viro pro factis ejus. 26. 1. 2. Nostre siecle en connoist plusieurs que Dieu a données à ceux dont il a voulu récompenser la vertu.

Les plus détermine, des Poursuivants vous ont dressé une embuscade ] Comme nous l'avons en à la fin du 1 v. Livre.

Page 566. Ne manquez pas de renvoyer

SUR L'ODYSSE'E. Livre XV. 61 r' fur l'heure à la ville vostre vaisseau avec tout l'équipage J Car comme c'estoit un vaisseau qu'il avoit emprunté, il estoit juste qu'il le renvoyast; & d'ailleurs estant chez Eumée, il n'avoit plus besoin ni du vaisseau ni de ses compagnons qui l'avoient suivi.

Vous l'envoyere, au Palais potter en dilignere à la fage Penelope la bonne nouvelle I Minerve ne manque à rien. Quelle auroit esté la douleur de Penelope, fi elle avoit oût dire que le vaisseau estoit revenu sans fon fils! Tout ce que l'équipage luy auroit dit pour la rasseurer auroit esté insuile.

Page 567. Pissitrate, lever-vous, je vous prie, è alle, promptement atteler vostre char] Tout ce que jay dit si souvent de la simplicité des mœurs de ces temps herosques, doit empescher, à mon avis, qu'on ne soit surpris de voir qu'un jeune Prince comme Pissitrate aisse luy messme et de la voir d

Nous ne sçaurions nous mettre en chemin pendant une nuie so objeure l'C'est la mesme nuit dont il a dit dans le Liv. précedant, La nuit suit fait tres stélde de tres objeure, Jupiter versa un déluge d'eaux, èt le Zephyre tou jours chargé de pluyés, sit entendre ses song stes orageux. C'est la mesme nuit où Ulysse

C c vj

fit ce bel apologue, pour avoir de quoy se

couvrir & se garentir du froid.

Page 568. Et je ne sçaurois approuver ces hostes excessifs & dans l'empressement & dans l'indifference qu'ils temoignent à ceux qu'ils ont receus chez eux II y a dans le Grec: Je ne sçaurois souffrir ces hostes qui aiment excessivement & qui haissent de mesme ceux qu'ils ont receus chez eux. Mais il est aisé de voir qu'en cet endroit Homere a mis amitié pour empressement, & haine pour indifference. Comme quelquefois dans l'Escriture sainte le mot de haine se prend en ce sens-là. Le précepte que Menelas donne icy pour regler le milieu qu'il faut tenir avec ceux qu'on reçoit chez soy est admirable; l'empressement excessif est incommode, & l'indifference outrée est injurieuse & desobligeante pour celuy à qui on la temoigne, & impolie à celuy qui la marque. Il faut politesse & liberté.

Il est mieux de garder en tout de justes bornes ] C'est ce vers d'Homere, comme Eustathe l'a fort bien remarqué, qui a donné lieu au proverbe que les Philosophes ont enseigné aprés luy, modèr d'au, nequid ni-

mis, rien de trop.

Page 570. Donne ordre à Helene & à fes femmes de préparer le disner ] Car ce soin regardoit particulierement les semmes. J'ay vû des gens qui ne pouvoient souffrir

SUR L'ODYSSE'E. Livre XV. 613 que Menelas donne à la femme un order comme celuy-là, mais ils font trop délicats, & ils ne fe fouviennent pas que les mœurs des temps heroiques font les mefines que celles des Patriarches. C'est ainsi qu' Abraham courant à fa tente, dit à Sara: dépefchez, vous, paiffrisfe, trois mesures de farinée pri faites des gasteaux. Festimair Abraham in tabernaculum ad Saram, dixitque ei: accelera, tria slata similae commise, y fac subscinerios panes, Genes. 18. 6.

Page 571. Dans un cabinet magnifique d'où s'exhaloit un parfum délicieux ] Celt ainsi qu'il a dit d'Hecube dans le v1. Livre de l'Iliade, Cette Princesse descend dans un cabinet parfumé de toutes sortes d'odeurs les plus exquises, où elle avoit quantité de meubles précieux. Et sur ces cabinets parfumez, on peut voir la Remarque, tom. 1. Pag. 505.

Prend une belle coupe à deux fonds] C'est ainsi que j'ay expliqué ἀμφινώπικου. Une double coupe dont l'une sert de base à l'autre. J'en ay fait une Remarque au 1. Liv.

de l'Iliade, pag. 326.

Il estoit brillant comme l'astre du jour, & il et rouva au dessous de tous les autres ]
Comme il a dit du tapis, dont Hecube veut faire present à Minerve dans le v1. Liv. de l'Iliade, Il se trouva sous les autres, il

#### REMARQUES

estoit esclatant comme le soleil. Ce qu'il y a de plus précieux est d'ordinaire le plus caché, & Homere adjoute cette particularité pour marquer le soin que ces Princesses avoient de choifir ce qu'elles avoient de plus beau & de plus magnifique dans tous ces voiles, & pour cela il falloit les visiter tous.

Page 572. C'est une double coupe d'argent] Homere donne icy le mesme nom à la coupe que Menelas met entre les mains de Telemaque, & à l'urne que Megapenthes met à ses pieds, car il appelle l'une & l'autre reprines. Mais il les distingue fort bien, en appellant ensuite la premiere appunimmen, une double coupe.

Le Roy des Sidoniens m'en fit present quand il me receut chez luy à mon retour de Troye] Menelas nous a dit qu'à son retour de Troye il sut porté à Cypre, en Phenicie

& en Egypte.

Tenant entre ses mains le voile merveilleux qu'elle avoit fait elle-mesme] Car He-Iene travailloit admirablement en broderie. comme Homere nous l'apprend dans le IIL Liv. de l'Iliade, où il dit qu'Iris la trouva dans son Palais qui travailloit à un merveilleux ouvrage de broderie; c'estoit un grand poile brode par dessus & par dessous tous brillant d'or, & où estoit employé tout l'art de Minerve. Cette Princesse y representoit SUR L'ODYSSE'E. Livre XV. 615 tous les grands combats que les Troyens èrks Grecs livroient pour elle fous les yeux me fimes du Dieu Mars. Il faut estre bien habile pour executer un si grand dessein.

Page 574. Et le fils de Menelas fait l'office d'eschanson] Les fils des plus grande Princes ne dédaignoient pas de saire cette

fonction.

.

Į,

ya.

oil di Il se mit au devant de leur chan, è leur presentant la coupe, il leur dit ] Lorsque Priam partit pour aller rachetter le corps de son fils & qu'il sut sur son char, Hecube eapprocha de luy, tenant dans sa main une coupe d'or pleine de vin, afin qu'avant son départ il fist ses libations & se rendist Jupiter stavorable. Elle se tint à la teste de se chevaux, & luy, dit: Priam, ne partez pas sans avoir sait vos sibations à Jupiter, èrc. Iliad. Liv. xx iv. Menelas sait icy la mesme chose à ces Princes. Les libations qu'on avoit saites à la fin du repas n'estoient pas suffisantes, il falloit en faire encore sur le moment du départ.

Page 576. Le sage Pifistrate prenant alors la parole, dit à Menetas] Pisistrate de son ami Telemaque estoient trop jeunes pour entreprendre d'expliquer ce signe. La raison & la bienséance vouloient donc qu'ils en demandassent l'explication à Menetas, qui ayant plus d'experience, pouvoit mieux

616 REMARQUES en découvrir le sens.

Menelas se met en mesme temps à penser. profondément, mais la belle Helene ne luy en donna pas le temps] Pendant que Menelas pense fortement & medite pour trouver l'explication de ce prodige, Helene la trouve tout d'un coup, non par la force & par la penetration de son esprit, mais, comme elle l'asseure elle-mesme, par une inspiration subite. Par-là Homere enseigne fort clairement que les lumieres des hommes sont courtes, que d'eux-mesmes ils ne sçauroient expliquer les prodiges, & que comme ce sont les Dieux qui les envoyent, c'est aussi à eux à en reveler le sens. C'est ce que Daniel dit au Roy Nabucodonosor, Le mystere dont le Roy demande l'explication, ni les sages, ni les mages, ni les devins, ni les aruspices ne peuvent le déclarer au Roy, mais il y a un Roy dans le ciel, qui revele les mysteres. Et ensuite inspiré par ce Dieu il luy déclare le songe qu'il avoit oublié & luv en donne l'explication.

Comme cet aigle parti d'une montagne] Nous avons desja vû dans le second Livre deux aigles partis de la montagne signisser Ulysse & Telemaque. On peut voir-là l'explication de ce prodige. C'est icy la mesme chose. L'aigle parti de la montagne, c'est Ulysse qui, aprés avoir esté long-temps errant, arrive à sa maison de campagne & de

SUR L'ODYSSE'E. Livre XV. 617 là à Ithaque, & cette oye domestique qu'il tient dans ses serres, ce sont les Poursuivants. Comme cette oye ne fait que manger dans la basse-cour & est enfin tuée, de mestre ses Poursuivants, aprés avoir passé plusieurs années à faire bonne chere dans le Palais, seront enfin tuez par Ulysse.

Page 577. Et je vous promets que dans Ithaque je vous adresseray mes væux comme à une Décsse ] Car si la prophetie s'accomplit, Telemaque juge que celle, que les Dieux daignent inspirer, merite d'estre in-

voquée comme une Déeffe.

jon

D:

nil Rj

nić.

Page 578. Souffret, que je m'embarque be que je n'entre point dans la ville] Il femble que Telemaque peche icy contre la politeffe, de paffer à Pylos fans aller prendre congé de Nestor. Mais outre qu'il donne à cette action un prétexte tres obligeant pour ce Prince, il a des raisons tres sortes de ne pas s'arrester. Premierement l'ordre de Minerve, en second lieu le prodige & l'explication qu'Helene luy a donnée, qui a ranimé ses esperances, en luy faisant envisager qu'ultyse pouvoit estre de retour.

Page 580. En finissant ces mots il le quitte, prend le chemin de la ville, è bientost il arrive dans le Palais de Nessor] Homere ne s'amuse pas à nous dire icy ce que Fisstrate dit à Nessor pour excuser Telemaque, ni le déplaisir de Nessor, de ce que ce 618 REMARQUES Prince estoit parti sans le voir. Cela est es-

tranger à son sujet, & il va toujours à ce

qui l'appelle.

Page 5 8 1. C'estoit un devin qui descendoit en droite ligne du celebre Melampus II estoit son arrière petit-fils, à voici y agenealogie. De Cretheus nâquit Amythaon qui sut Roy de Pylos. Cet Amytaon est deux sils,

Bias & Melampus: celuy-cy eut deux fils,

Mantius & Antiphate

Polyphide Oicles | & Clytus | Theoclymene. Amphiaraüs

Alcmoeon

Amphiloque

Pour s'éloigner de Nelée son oncle] Melampus esseit neveu de Nelée par Tyro sille de Salmonée, qui ayant esté aimée de Neptune, en eut Nelée avant que d'espouser Crethée pere d'Arnythaon, ainsi Amythaon & Nelée essoient freres uterins. Au reste j'ay un peu esclairci cette histoire dans la Traduction, car Homere la raconte si brievement, qu'elle ne seroit pas intelligible. Du temps de ce Poète tout le monde est toti instruit de cette histoire qui estoit tres importante, à cause des grandes maisons SUR L'ODYSSE'E. Livre XV. 619 qu'elle regardoit, mais aujourd'huy elle est trop ignorée pour estre laissée sans esclaircissement. Homere en a desja dit quelque chose dans l'onziéme Livre.

Et qui luy ayant enlevé des biens infinis, le retint un an entier] Il luy enleva ses biens pour l'obliger à aller enlever les bœuss d'I-

phiclus à Phylacé en Thessalie.

Alla à la ville de Phylacus] Ce Phylacus estoit fils de Dejonée Roy de la Phocide & pere d'Iphiclus. Il avoit donné son nom à la ville de Phylacé où il regnoit.

Il fut retenu prisonnier dans le Palais de Phylacus ] Il fut pris comme il emmenoit ces bœuss & retenu en prison, selon que l'oracle le luy avoit prédit. On peut voir ce

oui en a esté dit dans le x 1. Liv.

A cause de la fille de Nelée] A cause de Pero qu'il vouloit saire espouser à son frere Bias, c'est pourquoy il s'estoit chargé de cette entreprise si terrible d'aller enlever les

bœus d'Iphiclus.

Et de la violente impression que les terribles Furies avoient faite sur son esprit] Cepassage est remarquable. Melampus pour servir le ressentient de son oncle Nelèe, & pour faire espouser sa fille Pero à son frere Bias, se chargea d'aller enlever en Thessaile les bœuss d'Iphiclus, & il s'en chargea quoyqu'il sceust les maux qui luy en devoient arriver. Et c'est ce qu'Homere appelle un des-

r - n Cop

REMARQUES

fein suggeré par les Furies, car il n'y avoit qu'un furieux qui pust se charger d'une pareille entreprise. Mais ainsi s'accomplissoient les decrets de Jupiter, qui vouloit que ce Melampus allast enseigner à Phylacus les remedes necessaires pour mettre son fils Iphiclus en estat d'avoir des enfants. Et Dieu se sert également de la sagesse & de la folie des hommes pour l'execution de ses desseins.

Page 582. Et il sit par son habileté ce qu'il n'avoit pû saire par la sorce] Car ayant promis à Phylacus qu'il luy enseigneroit comment fon fils Iphiclus pourroit avoir des enfants, moyennant qu'il luy donnaît les bœuss qu'il s'estoit chargé d'enmener,& Phylacus ayant accepté ce parti, Melampus donna à Iphiclus des remedes qui eurent tout le succés qu'il en attendoit, car Iphiclus eut un fils qui fut appellé Podarces. Voyez Apollodore, liv. 1.

Le brave Amphiaraüs]. Car il donna de bonne heure des marques de son courage, il alla avec Jason à l'expedition des Argonautes.

A qui Jupiter & Apollon donnerent à l'envi des marques de l'affection la plus singuliere] Jupiter en le rendant un tres grand Prince, tres consideré & tres respecté; & Apollon en le rendant un tres grand devin-Voilà les premieres marques qu'il receut de SUR L'ODYSSE'E. Livre XV. 62 r. l'affection de ces Dieux. Homere ne les explique pas, il ne fait mention que de la der-

niere que nous allons voir.

中 事 日 は 四 世 四 世 成 以

mi i

100

Il ne parvint pas jusqu'à la vicillesse ] De toutes les faveurs qu'Amphiaraus receut de Jupiter & d'Apollon, c'est la seule qu'Homere explique, c'est qu'il mourut jeune. Il regarde cela comme la plus grande, parce que la vie des hommes estant icy bas un tissu de miseres & de calamitez, c'est une grace que Dieu fait d'en retirer de bonne heure. Aussi Platon dans l'Axiochus, s'il est vray que ce dialogue foit de luy, affeure que les Dieux ayant une connoissance parfaite des choses humaines, retirent promptement de la vie ceux qu'ils aiment le plus, & il rapporte à ce sujet deux histoires qui en sont des preuves tres évidentes. La premiere est celle d'Agamede & de Trophonius, qui aprés avoir basti le temple d'Apollon à Pytho, demanderent à ce Dieu pour récompense ce qu'il y avoit de meilleur pour les hommes, & le lendemain ils furent trouvez morts dans leur lit. La seconde, celle de la Prestresse de Junon à Argos, qui ayant prié sa Déesse de recompenser ses deux fils de la pieté qu'ils avoient temoignée en s'attelant eux-mesmes à son char pour la mener au cemple, ses chevaux tardant trop à venir, fa Déesse l'exauça, ses deux fils moururent la nuit melme. Aprés quoy Platon rapporte ce

## REMARQUES

paffage d'Homere, comme un temoignage respectable de la verité de ce sentiment.

Plat. tom. 3. pag. 367.

Page 583. Pour sa grande beauté dont la terre n'estoit pas digne ; elle voulut le fai re asseoir parmi les Immortels ] Voicy un grand éloge de la beauté; une beauté parfaite n'est pas pour la terre, elle doit estre dans le ciel, où se trouvent les veritables beautez; dans ce monde il n'y a que des beautez imparfaites, des ombrés de beauté.

Ce Polyphide irrité contre Mantius son pere] On trouve dans Homere des exemples de tout ce qui se passe dans la vie, julqu'aux querelles qu'un malheureux interes, ou quelque passion injuste, font souvent nais

tre entre les peres & les enfants.

Puisque je suis affez heureux pour vous trouver | Il y a dans le Grec & pine, mon ami, ce qui nous paroist estrange en nostre lasgue, & felon nos mœurs, qui ne permettent pas que nous abordions avec tant de familiarité des gens considerables. Mais dans ces heureux temps on n'y faifoit pas tant de façon, & ce qui paffe aujourd'huy pour une familiarité trop grande & blamable, estoit pris alors pour une politesse & pour une marque d'honnesteté. Ce compliment de Theoclymene me paroist admirable.

Page 584. Dites-moy qui vous estes, de

SUR L'ODYSSE'E. Love XV. 623 quel pays vous estes, & qui sont vos parents il fait toutes ces interrogations pour découvir si ce jeune Prince n'est point parent de celuy qu'il a tué, car en ce cas, au lieu de demander d'aller avec luy, il le fuiroit par les

raisons qu'il va dire.

t kl

ocy.

yié i

gtd

dia

6

36

农

m's

(II)

TI.

140

le:

XII

20

et et

Page 585. Je cherche à me mettre à couvert de leur ressentiment, & je fuis la mort dont ils me menacent ] Parmi les Hebreux les parents de celuy qu'on avoit tué de propos déliberé ou autrement, avoient le droit de tuer le meurtrier quelque part qu'ils le trouvassent jusqu'à ce qu'il fust arrivé à une des villes qui avoient esté données pour asyle. Propinguus occisi homicidam intersiciet, statim ut apprehenderit eum interficiet. Num. 35. 19. Si interfector extrà fines urbium, quæ exulibus deputatæ funt, fuerit inventus, & percussus ab eo qui ultor est sanguinis, absque noxa erit qui eum occiderit. Ibid. 26. Les Grecs avoient presque la mesme jurisprudence. Les parents du mort avoient aussi le droit de tuer le meurtrier jusqu'à ce qu'il se fust purgé, en accomplissant le temps de l'exil, ou qu'il eust esté expié de quelqu'autre maniere.

Car c'est ma destinée d'errer dans tous les climats] Car le meurtrier devoit se condamner luy-mesme à l'exil pendant un certain

temps marqué.

Page 586. Ils passent les courants de

G24. REMARQUES
Crunes, & de Chalcis qui a de si belles
eaux] C'est un vers qui manque dans toutes les éditions d'Homere, & dont Eustathe
mesme n'a fait aucune mention. Il est pourtant necessaire, & il faut le restablir, car
Strabon le reconnoist, aprés le vers 294.
Il faut donc rapporter celuy-cy comme Strabon nous le presente dans son 8 liv.

Βαν δέ παερί Κρυνοις ησή χαλκίδα καλλι-

Homere marque fort clairement la navigation de Telemaque, & je me suis attachée à l'expliquer aprés Strabon, qui dit que Telemaque courut d'abord tout droit vers le septemtrion jusqu'au de-là de Phées & de la hauteur des costes d'Elide, & que de là au lieu de détourner à gauche, c'est à dire au couchant, pour costoyer l'isse de Samos, ou Cephalenie, qui estoit le chemin le plus court pour arriver à Ithaque, il prit à droite du costé du levant, pour éviter l'embuscade qu'on luy avoit dressée entre Ithaque & Cephalenie, comme Minerve l'en avoit averti, & poussa droit vers les isles qui sont au dessus de Dulichium, & qui sont partie des Echinades, & qu'ainsi ayant passé Ithaque, qu'il avoit derriere luy au midy, il détourna tout d'un coup à gauche comme pour aller vers l'Acarnanie & aborda à Ithaque par le costé du septemtrion, au lieu de celuy du 🕹 midy.

SUR L'ODYSSE'E. Livre XV. 625 midy, qui regardoit la mer de Cephalenie où les Poursuivants estoient embusquez.

Les courants de Crunes & de Chalcis]
Crunes est un lieu de la coste du Peloponese, ainsi appellé comme nous dirions les fentaines. Chalcis est un seuve voysin & un bourg sur ce sieuve. Strab. Après cela on trouve le sieuve Chalcis, le tieu appellé Crunes, & le bourg de Chalcis, , & re.

Le vaisseau arriva à la hauteur de Phées]
Cest ainsi, à mon avis, qu'il faut lire, & non
pas Pheres, qui est trop loin de-là, & au mijieu des terres, au lieu que Phées ou Phese
est sur la coste au bas de l'Elide, au dessus

de l'embouchure de l'Alphée.

Page 587. Pendant ce temps-là Ulysse E Eunée essent à table avec les bergers]
Depuis la nuit froide & obscure où Ulysse a demandé par un apologue de quoy se garentir du froid, il s'est passe deux jours, car le matin qui a suivi cette nuit, Telemaque est parti de Lacedemone & est ailsé coucher à Pheres, & le lendemain il est parti de Pheres, est arrivé de bonne heure à son vaisseau prés de Pylos, s'est embarqué & est arrivé la nuit suivante à Ithaque dans le temps qu'Ulysse & Eumée sont à table avec les bergers. Le matin à la pointe du jour il arrive chez Eunée dans le moment qu'Ulysse

Tome II. D'd

#### 626 REMARQUES & ce fidelle Pasteur achevent de desjeuner,

Page 588. C'est que par une faveur toute particuliere de Mercure, qui, comme vois seaven, est le Dieu qui répand sur toutes les actions des hommes ] Comme Mercure est le serviteur & le ministre des Dieux, on a feint qu'il estoit le patron & le Dieu de tous ceux qui estoient au service des autres, & que c'estoit par sa faveur que chacun réül-sissoit dans toutes les fonctions de son estate

Page 589. A cette proposition Eumée entra dans une veritable colere III ne se contente pas de rejetter la proposition d'Ulysse, il se met veritablement en colere, ce qui marque bien la charité de ce pasteur, & l'assection sincere qu'il avoit pour les estran-

gers qui arrivoient chez luy.

Dont la violence & l'infolence montent jusqu'aux cieux | Dont la violence & l'infolence font figrandes, qu'elles ne respectent pas les Dieux, & qu'elles attaquent le ciel mesme. Grotius l'explique autrement : il veut que cette maniere de parler, montent jusqu'aux cieux, soit pour dire qu'elles montent aux oreilles de Dieu, que Dieu les entend, comme Dieu luy-mesme dit de Sodome & de Gomorrhe, Descendam è videbo utrum clamorem, qui venit ad me, opere sompleyerint, Genes. 18. 21.

SUR 1'O DYS SE'E. Livre XV. 627 Ce sont de beaux jeunes hommes qui ont des tuniques magnifiques èr des manteaux superbes, èr qu'on voit toujours brillants d'essences Homere veut qu'on juge du luxet de la débauche de ces Princes par la magnificence de leurs valets. En estet des valets entretenus comme ceux-cy ne conviennent qu'à des gens dans le desordre, à qui ne gardent ni mesures ni bornes. Les sages ont des valets propres, à les sous en ont de magnifiques.

Page 591. A fini une malheureuse vie par une mort plus malheureuse II saut louer la discretion d'Eumée, il n'explique point le gente de mort, parce qu'il estoit honteux & insame, car elle s'estoit penduè de deserpoir.

Page 5 9 2. Je sens bien la perte que j'ay faite C'est à mon avis le sens de ce vers,

Νον εξήδη πούτων έπιδεύομας.

En perdant de si bons maistres, il a perdu tous les secours qu'ils luy sournissoient, & il a fallu qu'il y ait suppléé par son travail.

Et j'ay cu par leur bonté de quoy me nourrir, pr de quoy alfisser ceux qui m'ont paru dignes de fecours ] On ne sçauroit faire une plus grande injure à un Poète que celle qu'ont sait à Homere quelques Poètes qui sont venus aprés luy, & qui ont détourné à Dd ii un sens insame un vers plein de pudeur au renserme un grand sentiment de pieté. Eumée reconnoist icy que c'est par la benediction que les Dieux ont répanduë sur son labeur, qu'il a eu de quoy vivre largement, & de quoy assister les gens de bien addition édona, signisse proprement j'ay donné aux gens dignes de respect & de consideration pour leur vertu. addition, al-

Aράσιν αίδοῦς ἀξίοις. Et voicy comme Helychius l'a fort bien expliqué. αἰδοῖος, δίκαιος
πίμος, αἰδοῦς ἄξιος. αἰδοῖος fignifie un homme
de bien, honorable, digne de respect. Et il
adjoute, Homere se sert aussi de ce mot pour
dire celuy qui a une sorte de honte, pour un
mendiant. Et c'est-là le sens qu'Homere luy
donne dans ce passage. Mais l'un vient de
l'autre, les pauvres viennent de Dieu, & par
là ils sont dignes de consideration.

Page 593. Je ne prends plus plaisir à en parler ni à en entendre parler] C'est le sens de ce vers, οὐ μείλιχον ἐπν ἀποθουμ, Ce n'est pas une douceur pour moy. Non dulce est. Car il ne saut pas joindre μείλιχον avec les mots ἔπος & ἔρχεν du vers suivant.

C'est donc depuis vostre enfance que vous estes éloigne de vostre patrie! ] Car Eumée vient de dire qu'il sut élevé encore enfant avec la plus jeune des silles de Laërte. Page 594. Les nuits sont fort longues ]
Homere a toujours soin de saire remarquer la saison où l'on est. Les nuits estoient sort longues, car l'automne estoit desja sort avantée.

Le trop dormir lasse à fait mel ] Le bon. Eumée débite icy un aphorisme de medecine, mais un aphorisme que l'experience enseigne. Le trop long sommeil fait le mesme effet que les trop longues veilles, car is épuise & dissipe les esprits. Hippocrate a dit encore plus sortement qu'Homere, Le sommeil à les veilles, quand ils sont excessiffs, sont une maladie. Aphoris. liv. 7.

Page 595. Prend un plaisir singulier à s'en souvenir à à en parler ] Cela est trescertain, & la cause de ce plaisir est l'idée qu'à celuy qui raconte ce qu'il a sousser, qu'il sera loué de sa patience, de sa prudence, & qu'on le regardera comme un homme savorisé du ciel, puisqu'il l'a tiré de tant de dangers où mille autres auroient peri.

Au de-là de l'isse d'Ortygie est une isse appellée Syrie] L'isse d'Ortygie c'est Delos, une des isses Cyclades dans la mer Egée. Et l'isse de Syrie, qui est aussi appellée Syros, est un peu au de-là ou au dessus, c'est à dire vers l'Orient par rapport à Eumée qui parle & qui est à Ithaque. C'est pourquoy Ho-D d iii

640 REMARQUES

mere dit fort bien qu'elle el Coproms, καsómp94, au deslias, au de-là d'Ortygie. Cat felon tous les Geographes elle est à l'orient de Delos, comme on le verra dans la Remarque suivante. Il ne satt pas consondre cette isle de Syros avec celle de Scyros qui est au nord de l'Eubée.

C'est dans cette isle que se voyent les conversions du soleil ] Voicy un passage tres important. M. Despreaux dans ses Reflexions sur Longin a fort bien resuté la ridicule Critique que l'Auteur du Parallele, homme qui estoit tres ignorant en Grec, en Latin, & fur-tout en Geographie, avoit faite contre Homere, c'est à dire, contre le pere de la Geographie, en l'accusant d'estre tombé dans la plus énorme bevûë qu'un Poëte ait jamais faite: C'est, dit-il, d'avoir mis l'isle de Syros et la mer mediterranée sous le tropique; bevûë, adjoute-t-il, que les Interpretes d'Homere ont tasché en vain de sauver, en expliquant ce passage du Cadran que le Philosophe Pherecide, qui vivoit trois cents ans après Homere, avoit fait dans cette isle. Il n'y a rien-là qui ne marque l'ignorance groffiere de cette Auteur, car il est également faux & qu'Homere ait placé l'isse de Syros fous le tropique, & qu'on ait jamais voulu justifier ce Poëte, en expliquant ce passage du Cadran de Pherecide qui ne fut fait que trois cents ans aprés. Mais je

SUR L'ODYSSEE. Livre XV. 631 suis saschée que M. Despreaux, qui résute cette malheureuse Critique avec tant de raison & de solidité, ne soit pas mieux entré luy-mesme dans le veritable sens de ce pasfage, & qu'il se soit laissé tromper par une note d'Eustathe, qui luy a persuadé que ces mots on momai dexion, veulent dire que l'isle de Syros est au couchant de Delos; car c'est ainsi qu'Eustathe l'a d'abord expliqué, אבונוביו שף בל מדים שנו אול אול שף בל מש של שווא אונועביו μέρη της O'ρτυχίας, &c. C'est à dire, que Syros est située au couchant du soleil, au couchant de l'isle d'Ortygie. Car melman, se tourner, se dit du soleil pour sover se coucher. M. Despreaux devoit voir que cette explication est insoutenable, car il est absolument faux que l'isse de Syros soit au couchant de Delos. Aucun Geographe ne l'a jumais dit. Et comment Homere auroit-il pû le dîre dans le mesme vers où il a dit O'propias na romp Ser, au dessus de l'iste d'Ostygie; ce qui est au dessus ou au de-là de cette isle par rapport à Eumée qui est à Ithaque, ne peut jamais estre au couchant. Voicy comme en parle le sçavant Bochart dans sa Chanaan. liv. 1. chap: x 1 v. Eustathe se trompe quand il veut que par inis monai, on entende le couchant, comme si l'isle de Syros estoit au couchant de Delos, car au contraire elle est au levant & non au couchant de cette isle. C'est la situation que luy donnent les Geographes, & il Dd iii

ien

ik.

003

5 %

Œ

d.

Ó

01

e of

erei

œ

ciel

le so

UTA.

ne!

のはいいはのの

tí:

1-0500

ne faut que ce vers d'Homere pour prouver que c'est sa veritable position, puisque Eumée, qui est à Ithaque, asseure que Syros est au dessus, au de là d'Ortygie, ce qui seroit tres faux si elle estoit au couchant de Delos, Eumée auroit plustost dû dire en deçà. Il falloit donc s'en tenir à la seconde explication qu'Eustathe a adjoutée dans sa mesme Remarque, D'autres, dit-il, expliquent se passage en disant que dans l'isle de Syros il y avoit un antre qui marquoit les conversions du soleil, c'est à dire les solstices, & qu'on appelloit l'antre du soleil par cette raison. Et voilà ce qu' Homere entend par ces mots, où sont les conversions du soleil. Voilà la seule veritable explication; elle merite d'estre esclaircie. Nous voyons par ce passage mesme que les Pheniciens avoient fait un long fejour dans l'isse de Syros; il est certain que le nom mesme de Syros vient des Pheniciens, comme nous le verrons plus bas, & nous scavons d'ailleurs que les Pheniciens estoient tres sçavants en Astronomie, c'est de-là qu'il faut tirer l'explication de momi νελίοιο, & il est aisé de voir que c'est κλιοπρόmov, l'heliotrope, c'est à dire le Cadran, & par-là Homere nous apprend que les Pheniciens avoient fait dans cette isle un Cadran dont le style ou l'aiguille par le moyen de fon ombre marquoit les folftices. Et comme c'estoit une chose fort rare & fort mer-

SUR L'ODYSSE'E. Livre XV. 633 veilleuse dans ces temps-là, Homere sort curieux & fort instruit de tous ces points d'Antiquité, la marque comme une rareté qui diffinguoit cette isse: Bien-tost aprés les Cadrans furent plus communs. Environ fix vingts ans aprés Homere, l'Escriture sainte fait mention d'un Cadran qui estoit à Jerufalem, & qu'on appelloit le Cadran d'Achas, sur lequel Dieu fit en faveur de ce Prince que l'ombre retrograda de dix degrez. Ce Cadran marquoit les heures & non les folflices. Il y avoit donc des Cadrans avant celuy de Pherecide, qui ne fit le fien à Syros que deux cents ans aprés celuy d'Achas, & trois cents ans aprés celuy des Pheniciens, & par consequent pour expliquer ce passage d'Homere, on n'a eu recours qu'à ce Cadran des Pheniciens & nullement à celuy de Pherecide qu'Homere n'a jamais connu. Il me semble que cela est prouvé. Mais il y a plus encore, c'est qu'il y a bien de l'apparence que ce Cadran, que Pherecide fit à Syros trois cents ans aprés Homere, ne fut fait que sur les découvertes des Pheniciens, car Hefychius de Milet dans le livre qu'il a fait de ceux qui ont esté celebres par leur érudition, nous asseure que Pherecide qui estoit de Syros mesme, n'eut point de maistre, er qu'il se rendie habile en estudiant quelques livres secrets des Pheniciens qu'il avoit recouvrez. Je me flate que ce passage d'Ho-

dia

Rogs 4. 23

4 REMARQUES

mere est assez esclairci, & c'est par le secours que M. Dacier m'a donné.

On y nourrit de grands troupeaux de bæufs & de nombreux troupeaux de moutons | Ce qu'Homere dit icy de la fertilité de cette isse & de la bonne temperature de son air qui en bannissoit toutes sortes de maladies, prouve que ce Poëte estoit parfaitement instruit de la nature de cette isse & de ce qui luy avoit fait donner ce nom de Syros; car, comme Bochart l'a fait voir, c'estoient les Pheniciens qui l'avoient ainsi nommée du mot sira, comme ils disoient pour asira, qui signifie riche: ou plustost du mot sura pour asura qui signifie heureuse. L'un & l'autre de ces deux mots marquent également la bonté de son terroir, & une marque certaine qu'il a connu la veritable origine de ce nom de Syros, c'est ce qu'il adjoute du long sejour que les Pheniciens y avoient fait.

Et alors c'est Apollon luy-mesme, ou sa sœur Diane qui terminent leurs jours C'est pour dire qu'ils meurent en un moment sans aucune maladie & comme par un doux sommeil.

Page 5 9 6. Un jour quelques Pheniciens, gens celebres dans la marine & grands' trompeurs ] Il paroist par ce passage & par ceux que j'ay desja remarquez, qu'Homere estoit tres bien instruit des navigations des

SUR L'ODYSSE'E. Livre XV. 635 Pheniciens, qui aprés l'artivée des Hebreux dans la terre de Chanaan, où ils furent conduits par Josué, n'ayant plus pour eux que cette lisere qui est sur la coste, s'adonnerent encore plus qu'ils n'avoient sait à la marine, coururent toutes les costes de la mediterranée & les isses, allerent mesme jusques dans la mer Atlantique, & envoyerent des colonies en disferents lieux.

Portant dans leur vaisseau beaucoup de choses curieuses brares ] Car les Pheniciens effoient ses plus habiles ouviers du monde en tout ce que demandent le luxe & la magnificence, tant pour les meubles que pour les bijoux, & ils portoient dans toutes les isses dans tous les ports leurs curiostez dont ils faisoient un tres grand commerce. C'est pourquoy Isaïe dit, Negotiatores Sidonis transfetantes mare, 13, 2.

Il y avoit alors dans le Palais de mon pere une semme Phenicienme, grande, belle de tres habile] Je ne comprends pas ce qui a pû donner lieu à Eustathe de s'imaginer que cette semme Phenicienne estoit la propre mere d'Eumée; dans toute sa narration il n'y a pas un seul mot qui ne prouve le contraire. Eumée auroit-il avoité si franchement la honte de sa mere, en la faisant paroistre non seulement débauchée, mais voleuse. En la monstrant par de si vilains costeuse.

tez, auroit-il osé dire πόθεια μάτηρ, veileranda mater, comme il l'appelle dans lasuite! Je sçay bien que c'est l'épithete ordinaire que les enfants donnent à leur mere pour marquer le respect qu'exige cette qualité. C'est ainsi que la mere d'Irus est appellée πόθεια. Mais on ne s'en serviroit point en parlant d'une personne si vicieuse.

Malheur ordinaire aux personnes mesmes les plus habiles qui se sont laissé abxser C'est une verité constante, dés qu'une personne s'est laissée corrompre, elle est livrée à son corrupteur, elle n'a plus de vosonté, & quelque habile qu'elle soit d'ailleurs, elle dépend absolument de celuy qui l'a abusée.

Page 597. Et fille d'Aribas ] Aribas nom Phenicien tiré du nom Azrubaal, d'où l'on a fait Asdrubal. Bochart.

Page 5 9 8. Je vous apporter ay tout l'or qui fe trouver a sous ma main ] Voilà une franche voleuse domestique. Comment peut on croire qu'Eumée eust parlé ainsi de sa mere?

J'éleve dans le Palais le jeune Prince] Ce n'estoit donc pas sa mere, mais sa gouvernante. Comment Eustathe peut il s'imaginer que si cette Phenicienne eust esté la mere d'Eumée, elle eust pû se resoudre à le SUR L'ODYS SE'E. Livre XV. 637 Sivrer à ces Pheniciens, afin qu'ils allassent le vendre!

Page 599. Et ma mere mesme ] Cette mere est donc disserente de cette Phenicienne, il dit mesme πθημα μένηνη, veneranda mater. Cette épithete si respectueuse convenoit-elle à une semme si méprisable!

e oné

1933

efta

itpii

Œ

12

ģá

Page 600. Je la fuivois avec innocence fans connoifte mon matheur] On demande comment Eumée, qui efloit un enfant à la lifere quand il fut enlevé, a pû fçavoir tout ce qu'il vient de raconter! car il n'efloit pas, en cflat d'avoir la moindre attention à ce qui le paffoit, ni de rien remarquer, cependant voilà une narration fort circonflanciée. On répond que les Pheniciens, qui l'avoient vendu, avoient fans doute conté toute cette hifloire à Laërte, & qu'Eumée l'avoit apprife de luy.

Page 601. Sur le foir le mesme vent nous pousse à Ithaque. Ainsi Homere compte que par un bon vent on peut arriver en six jours & demi de l'isse de Syros à Ithaque.

Page 602. Cependant Telemaque & fes compagnans arrivent au port ] Nous avons vû ala fin du.11. Liv. que Telemaque parti d'Ithaque fort tard & long-temps aprés le copcher du soleil, arrive le lendemain à Pydos aprés le lever de l'aurore. Et icy le mesone

me Prince, arrivé de bonne heure de Pheres au port de Pylos, s'embarque long-temps avant le coucher du foleil, & il n'arrive que le lendemain matin. Il est donc quelques heures de plus à faire ce trajet, mais il faut fe fouvenir, comme je l'ay desja dit au commencement du 11 11. Livre, qu'icy il prend un détour pour arriver à la coste septembrionale d'Ithaque & pour éviter les embusches des Poursuivants.

Page 604. C'est chez Eurymaque fils du sage Polybe] Il croit qu'il sera mieux à plus seurement chez cet Eurymaque qui de tous les Poursuivants estoit celuy qui valoit le mieux, mais il ne persiste pas dans ce sentiment, comme nous l'allons voir dans la

fuite.

On vit voler à fa droite un autour] Cet oyfeau paroiffant tout à coup lorsque Telemaque achevoit ce qu'il vient de dire, ne pouvoit pas manquer d'estre un augure des plus marquez. On voit bien que la colombe designe les Poursuivants timides, & qu'Utyste est designe par l'autour.

Page 60 5. Theochymene tirant en mafine vouloit pas que personne entendist l'explication qu'il alloit donner de cet augure, de peur qu'on ne le divulgast dans la ville, & que les Poursuivants n'en profitassent pour

1

Le mettre à couvert.

SUR L'ODYSSEE. Livre XV. 639 Il n'y a point dans Ithaque de race plus royale que la vostre. Je vous prédis donc ] Theoclymene explique en peu de mots cet augure de peur d'estre entendu. Voicy ce qu'il veut dire. Il y avoit à Ithaque plusieurs Princes, mais la maison d'Ulysse estoit la dominante. Cet autour est une espece d'aigle, & le Roy des oyleaux. Il est donc envoyé pour celuy qui a la principale autorité, & par consequent il n'est envoyé que pour Ulysse. Et comme ce Roy des oyseaux plume la colombe, de mesme la maison d'Ulysse aura le dessus sur tous les Poursuivants. Il explique plus clairement cet augure dans le x v 1 1. Liv. en parlant à Penelope. Car il luy dit qu'Ulysse est caché dans Ithaque, &

g-temps

ine que puelque

611

au conil pread

lepter-

ente

e fild

ris

de ma alor k

ce for

235

Ca

e, 182

re des

giV.

70/10

i ne

xpli.

e, de

qu'il se prépare à se venger.

Page 606. Je vous prie de mener chez vous cet hosse que je vous confie II vouloit d'abord l'envoyer chez Eurymaque, mais l'explication que ceTheoclymene luy a donnée de cet augure, luy ayant fait connoistre que c'est un grand devin, il change de sentiment, de peur qu'il ne luy arrive de saire devant cet Eurymaque quelque prédiction, qui nuiroit à ses affaires, on qui peut-estre mesme seroit nuissible à son auteur.

Fin du Tome Second.

# Fautes & Omissions à corriger.

Page 80. aprés ces paroles, que les Grecs avoient bastie au devant de leurs vaisseaux. Adjoutez .: Mais cette remarque n'est pas entierement juste, car Homere ne dit pas formellement que cette montagne tomberoit veritablement sur la ville des Pheaciens; mais il fait entendre qu'elle menaceroit d'y tomber, & que cette ville se-Toit couverte d'une montagne qui menaceroit toujours de l'escraser. C'est ainsi que Neptune s'explique luy-mesme dans le Liv. XIII. Et l'on ne voit pas mesme que cette menace ait esté effectuée. Homere donne lieu de penser que le repentir des Pheaciens & le sacrifice qu'ils offrirent à ce Dieu l'empeschent d'achever sa vengeance.

Page 87. à leurs secours. Lisez, à leur secours.

Page 138. par contradiction. Lifez, par contraction.

Page 548. Voilà comme il déguile son arrivée à l'isle d'Ogygie chez Calypso. Lis. Voilà comme il déguse, son arrivée à l'isle de Scherie chez Alcinous.

也在公司

VAI 1553073 marque les marque et les mercen les controls de la mercen menure de la mercen menure de la mercen de la merce lew. fon . if. ille





